

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

## Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

## À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com



3974 c.52 34. 1. 51 57





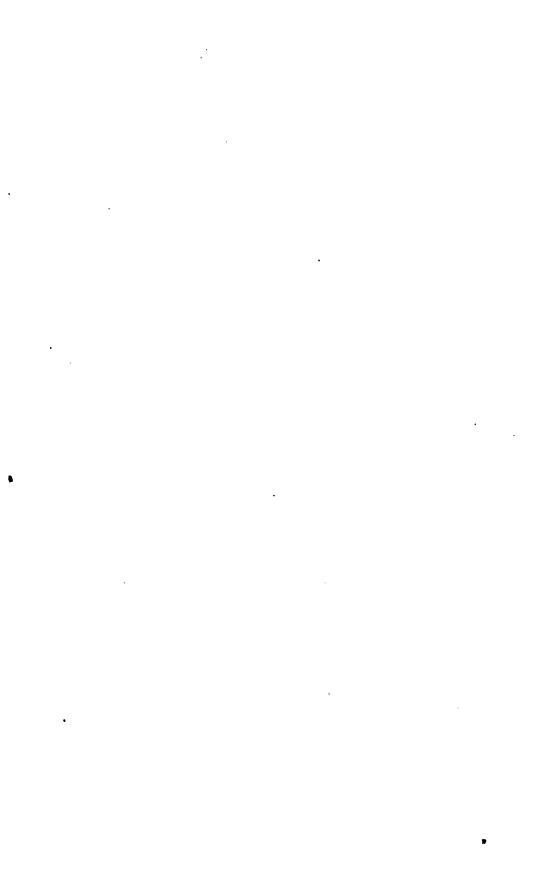

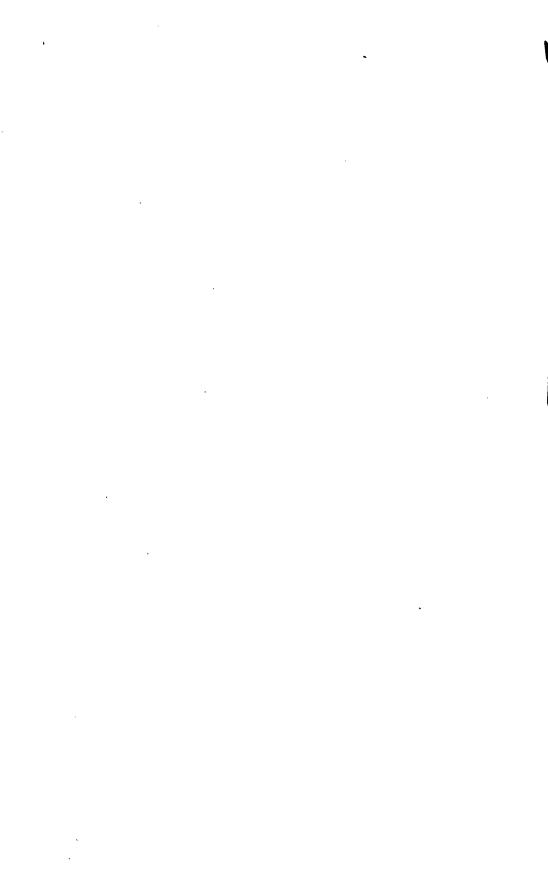



AVEC COMMENTAIRE

CONTENANT TOUTES LES GLOSES EN VIEUX-BRETON GALLOIS, CORNIQUE, ARMORICAIN, CONNUES

Précédé d'une introduction sur

## LA PHONÉTIQUE DU VIEUX-BRETON

RT

BUR L'AGE ET LA PROVENANCE DES GLOSES

PAR

## J. LOTH

Elève de l'Ecole des Hautes Etudes.



## PARIS

F VIEWEG, LIBRAIRE-EDITEUR

67, RUE DE RICHELIEU, 67

1884





## EN VENTE A LA MEME LIBRAIRIE

| BIBLI   | OTHEQUE DE L'ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES, publiée sous les                                                                                                           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B.      | uspices du Ministère de l'instruction publique. Format in-8° raisin.                                                                                                      |
|         | iscicule: La Stratification du langage, par Max Müller, traduit par L. Havet. — La<br>thronologie dans la formation des langues indo-germaniques, par G. Curtius, traduit |
|         | ar A. Bergaigne.                                                                                                                                                          |
|         | scicule: Etudes sur les Pagi de la Gaule, par A. Longnon. 1º0 part.; l'Astenois.                                                                                          |
| Le      | Boulonnais et le Ternois, avec 2 cartes. Epuisé.                                                                                                                          |
| 3e fa   | scicule: Notes critiques sur Colluthus, par Ed. Tournier. 1 fr. 50                                                                                                        |
|         | scicule: Nouvel Essai sur la formation du pluriel brisé en arabe, par Stanislas                                                                                           |
|         | oyard. 2 fr.                                                                                                                                                              |
|         | scioule : Anciens glossaires romans, corrigés et expliques par F. Diez. Traduit par                                                                                       |
|         | Bauer.<br>scicule : Des formes de la conjugaison en égyptien antique, en démotique et en                                                                                  |
|         | opte, par G. Maspero.                                                                                                                                                     |
|         | scicule : La vie de Saint Alexis, textes des xi, xiie, xiii et xive siècles, publiés                                                                                      |
|         | ar G. Paris, membre de l'Institut, et L. Pannier. Epuisé.                                                                                                                 |
|         | scicule: Etodes critiques sur les sources de l'histoire mérovingienne, par Gabriel                                                                                        |
|         | loned, et par les membres de la Conférence d'histoire. 6 fr.                                                                                                              |
| Do ta   | scicule: Le Bhamini-Vilasa, texte sanscrit, publié avec une traduction et des                                                                                             |
| Afte fo | otes par Abel Bergaigne.<br>scieule : Exercices critiques de la Conférence de philologie grecque, recueillis et                                                           |
|         | edigés par E. Tournier.                                                                                                                                                   |
|         | scicule: Etudes sur les Pagi de la Gaule, par A. Longnon, 2º partie : les Pagi                                                                                            |
|         | u diocèse de Reims, avec 4 cartes. 7 fr. 50                                                                                                                               |
|         | scicule: Du genre épistolaire chez les anciens Egyptiens de l'époque pharaonique,                                                                                         |
|         | ar G. Maspero.                                                                                                                                                            |
| 130 1   | ascicule: La Procédure de la Lex Salica. Etude sur le droit Frank (la fidejussio                                                                                          |
| 3       | ans la législation Franke; — les Sacebarons; — la glosse malbergique), travaux de<br>f. R. Sohm, professeur à l'Université de Strasbourg, traduit par M. Thevenin. 7 fr.  |
| file fi | ascicule: Itinéraire des Dix mille. Etude topographique par F. Robiou, professeur                                                                                         |
|         | la faculté des lettres de Rennes, avec 3 cartes, 6 fr.                                                                                                                    |
|         | scicule: Etnde sur Pline le jeune, par Th. Mommsen, traduit par C. Morel. 4 fr.                                                                                           |
|         | scicule: du C dans les langues romanes, par Ch. Joret. 12 fr.                                                                                                             |
|         | scicule: Cicéron. Epistole ad Familiares. Notice sur un manuscrit du xue siècle                                                                                           |
|         | ar Charles Thurot, membre de Plostitut. 3 fr.                                                                                                                             |
|         | scicule : Etude sur les Comtes et Vicomtes de Limoges antérieurs à l'an 1000, par<br>t. de Lasteyrie. 5 fr.                                                               |
|         | t. de Lasteyrie.<br>5 fr.<br>ascicule : De la formation des mots composés en français, par A. Darmesteter. Epuisé.                                                        |
|         | scicule : Quintilien, institution oratoire, collation d'un manuscrit du xo siècle,                                                                                        |
|         | ar Emile Châtelain et Jules Le Coultre. 3 fr.                                                                                                                             |
|         | ascicule: Hymme à Ammon-Ra des papyrus égyptiens du musée de Boulaq, traduit                                                                                              |
|         | t commenté par Eugène Grébaut, avocat à la Cour d'appel de Paris. 22 fr.                                                                                                  |
|         | ascicule: Pleurs de Philippe le Solitaire, poème en vers politiques publié dans le                                                                                        |
|         | exte pour la première fois d'après six mss, de la Bibliothèque nationale par l'abbé                                                                                       |
|         | immanuel Auvray, licencié ès lettres, professeur au petit séminaire du Mont-aux-<br>lalades. 3 fr. 75.                                                                    |
|         | ascicule: Haurvatāt et Ameretāt. Essai sur la mythologie de l'Avesta, par James                                                                                           |
|         | Darmesteter, 4 fr.                                                                                                                                                        |
| 24e f   | ascicule: Précis de la Déclinaison latine, par M. F. Bücheler, traduit de l'allemand                                                                                      |
|         | ar L. Havet, enrichi d'additions communiquées par l'auteur, avec une préface du                                                                                           |
|         | raducteur. 8 fr.                                                                                                                                                          |
|         | ascicule: Anis el-'Ochchaq, traité des termes figurés relatifs à la description de la                                                                                     |
|         | eauté, par Cheref-eddin-Râmi, traduit du persan et annoté par Cl. Huart. 5 fr. 50<br>ascicule : Les Tables Eugubines. Texte, traduction et commentaire, avec une gram-    |
|         | naire et une introduction historique, par M. Bréal, membre de l'Institut, professeur                                                                                      |
|         | u Collège de France, accompagné d'un album de 13 planches photogravées. 30 fr.                                                                                            |
| 27. €   | ascicule: Questions homériques, par F. Robiou. 6 fr.                                                                                                                      |
| 280 ft  | scicule: Matériaux pour servir à l'histoire de la philosophie de l'Inde, par                                                                                              |
|         | Regnaud, 1re partie. 9 fr.                                                                                                                                                |
|         | ascicule: Ormazd et Ahriman, leurs origines et leur histoire, par J. Darmesteter. 12 fr.                                                                                  |
|         | ascionle : Les métaux dans les inscriptions égyptiennes, par C. R. Lepsius, traduit<br>ar W. Berend, avec des additions de l'auteur et accompagné de 2 pl. 12 fr.         |
| 1       | at it. Derend, avec des additions de l'addeur et accompagne de 2 pr.                                                                                                      |

## BIBLIOTHÈQUE

DE L'ÉCOLE

# DES HAUTES ÉTUDES

PUBLIÉE SOUS LES AUSPICES

DU MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

## SCIENCES PHILOLOGIQUES ET HISTORIQUES

## CINQUANTE-SEPTIÈME FASCICULE

VOCABULAIRE VIEUX-BRETON

AVEC COMMENTAIRE CONTENANT TOUTES LES GLOSES EN VIEUX-BRETON, GALLOIS,

CORNIQUE, ARMORIGAIN, CONNUES, PAR J. LOTH.





PARIS
F. VIEWEG, LIBRAIRE-EDITEUR

67, RUE DE RICHELIEU, 67

1883

 $\frac{1}{7}$ . 1.  $\frac{5!}{57}$ 



# VOCABULAIRE

# VIEUX-BRETON

Chartres. Imp. DURAND frères, rue Fulbert.

# VOCABULAIRE VIEUX - BRETON

AVEC COMMENTAIRE

CONTENANT TOUTES LES GLOSES EN VIEUX-BRETON
GALLOIS, CORNIQUE, ARMORICAIN, CONNUES

Précédé d'une introduction sur

## LA PHONÉTIQUE DU VIEUX-BRETON

R

SUR L'AGE ET LA PROVENANCE DES GLOSES

PAR

## J. LOTH

Elève de l'Ecole des Hautes Etudes.





## PARIS

F. VIEWEG, LIBRAIRE-ÉDITEUR

67, RUE DE RICHELIEU, 67 1884

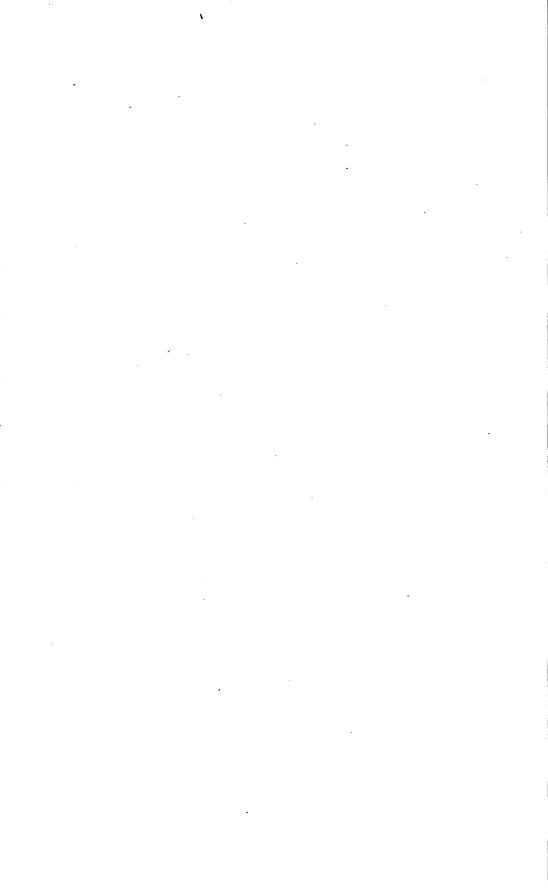

## **PRÉFACE**

Notre but, dans ce travail, a été de rendre plus commode l'emploi des gloses, éparses dans diverses publications, dont quelques-unes tirées à un très petit nombre d'exemplaires, et de faciliter ainsi une étude, beaucoup trop dédaignée de certains celtisants même, celle du vieux breton. Sans avoir l'importance des gloses irlandaises, dont elles atteignent presque l'âge, mais qui sont beaucoup plus nombreuses et constituent souvent de véritables phrases, les gloses bretonnes n'en sont pas moins d'un intérêt capital pour l'histoire des dialectes britanniques et pour la comparaison de ces dialectes avec le gaëlique. Elles prouvent l'identité presque absolue du breton insulaire et du breton continental jusqu'au xiº siècle, et l'étroite parenté du gaëlique et du britannique à la même époque. Les deux langues sont encore tellement rapprochées qu'il nous paraît impossible de faire remonter la séparation du gaëlique et du britannique au delà des premiers siècles de notre ère, probablement à l'époque de la conquête romaine définitive des pays bretons.

L'étude de l'ancien irlandais, pris à part, peut faire quelques progrès par l'étude attentive des gloses bretonnes. Sans parler des emprunts probables de l'irlandais au breton, les gloses nous apprennent par exemple que dans les dialectes gaëliques et britanniques, l'accent, de bonne heure, a déterminé la quantité (V. Boestol, cosoin, etc.). Sur un certain nombre de points, la comparaison du celtique avec les autres langues ario-européennes, se trouve rectifiée ou complétée (V. Guerg, Guohi, Cared, etc.). Les romanisants enfin peuvent trouver un intérêt particulier à l'étude de ces gloses: bon nombre de mots bretons, insulaires et en même temps

continentaux, sont empruntés à la basse latinité (V. sumpl. corruui, aior, etc.).

Les obscurités dans les gloses sont nombreuses; elles tiennent ou à une lecture douteuse, ou à la disparition du mot des dialectes existants, ou à l'obscurité du contexte. C'est ainsi que pour les gloses de Luxembourg, le contexte n'apporte presque aucune lumière: c'est du latin hybride, très souvent inintelligible. Les gloses à Eutychius, celles de l'Oxoniensis posterior, ne commentent que des mots isolés. Le de mensuris et ponderibus présente des difficultés actuellement insurmontables: les mots bretons sont d'une lecture douteuse et de plus paraissent un développement plutôt qu'une traduction du contexte. Nous croyons qu'on arrivera assez facilement à les comprendre, le jour où on aura publié le fragment du de mensuris en entier. Ajoutons que le glossateur ne traduit pas toujours exactement le mot latin, soit ignorance, soit que le mot breton ne fût pour lui qu'une sorte de memento pour son usage personnel : c'est ce que nous remarquons dans les gloses d'Orléans, dont les abréviations multipliées ne nous paraissent pas avoir d'autre cause. Les obscurités qui ne tiennent pas à une mauvaise lecture disparaîtront le jour où nous aurons un vocabulaire complet de l'ancien irlandais. Aussi avons-nous renoncé, assez souvent, à des conjectures qui nous paraissaient manquer de fondement : nous avons préféré mettre en lumière ce qui nous a semblé susceptible d'éclaircissement ou digne d'une attention particulière. Nous avons mis très largement à profit les commentaires de Zeuss et Ebel, les commentaires de MM. Stokes et Rhys, et souvent notre commentaire n'est qu'un résumé ou un développement du leur. Une étude particulière du manuscrit d'Orléans (V. Sources) nous a permis de contrôler la lecture des gloses les plus récentes publiées par M. Stokes. Nous n'avons trouvé que bien rarement matière à doute ou à critique 1.

¹ Nous avons supprimé le mot aguetur, qui n'est autre chose que le latin augetur. Le copiste, au lieu d'écrire: quanto de terrenis diminuitur, tanto de spiritualibus augetur, a écrit: tanto de spiritalibus diminuitur. Le second glossateur (la glose est de seconde main) a rectifié cette erreur et écrit au-dessus de diminuitur, aguetur. M. Stokes, s'étant servi du texte de Wasserschleben (Die irische Kanonensammlung. Giessen, 1874), et non de celui du manuscrit, a porté aguetur sur un autre diminuitur qui se trouve plus bas dans la même phrase. Voici

Nous exprimons ici toute notre reconnaissance à M. d'Arbois de Jubainville, dont les conseils nous ont constamment guidé et soutenu, et dont la vaste érudition nous a fourni bien des renseignements précieux et épargné plus d'une erreur.

J. LOTH.

le texte de Wasserschleben: quanto de terrenis diminuitur, tantum de spiritualibus augetur, et quantum terrena quaesiverit..... tantum de spirit(u)alibus diminuitur. (The Glosses at Orleans, p. 44, n° 244). Il est évident que M. Bradshaw n'avait pas communiqué à M. Stokes le contexte du manuscrit, mais simplement aguetur avec le mot glosé diminuitur.

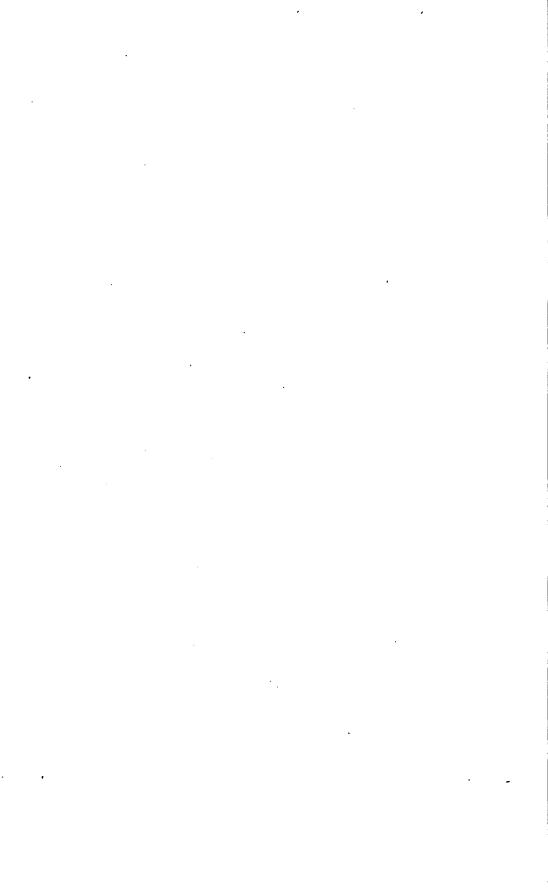

## PRINCIPALES ABRÉVIATIONS

| Ox. 1 (ov)                  | Gloses de l'oxon. prior, à l'Ars amatoria.                                                                          |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ox. 1 (alph.).              | Oxon. prior. Alphabetum Nemnivi.                                                                                    |
| Ox. 1 (mens.).              | Oxon. prior. Fragment de mensuris et pon-<br>deribus.                                                               |
| Ox. 2                       | Oxon. posterior. Vocabula in pensum disci-<br>puli.                                                                 |
| Eutych                      | Gloses à Eutychius de l'Oxon. prior.                                                                                |
| Lux                         | Gloses de Luxembourg.                                                                                               |
| M. C                        | Gloses à Martianus Capella.                                                                                         |
| Juv                         | Gloses à Juvencus.                                                                                                  |
| Am                          | Gloses à Amalarius.                                                                                                 |
| Bern                        | Gloses de Berne.                                                                                                    |
| C. C. II C. C. III C. C. IV | Collection de canons dont les gloses ont été publiées dans : Old-Breton Glosses, by Whitley Stokes. Calcutta, 1879. |
| C. C. V                     | Gloses du manuscrit d'Orléans: The breton glosses at Orleans. Calcutta, 1880.                                       |
| Zeuss                       | Grammatica celtica (2º éd.), 1871.                                                                                  |
| Curtius gr. E.              | Grundzüge der griech. Etym. (5° éd.).                                                                               |
| Spurrell                    | Spurrells english-welsh and W. Engl. dictionary. Caerfyrddin, 1861.                                                 |
| Cath                        | Le catholicon de Jehan Legadeuc, diction-<br>naire armoricain de 1499 publié par Le<br>Men (Lorient, Corfmat).      |
| Troude                      | Vocabulaire breton-français de Le Gonidec, revu par M. Troude.                                                      |
| O'Reilly                    | O'Reilly Irish-Engl. Dictionary, new edition.<br>Dublin, 1877.                                                      |

Wind. Wört. Irische texte mit Wörterbuch von Ernst Windisch. Leipzig, 1880.

Beitræge .... Beitræge zur Kuhn' Zeitschrift.

Voc. corn.... Vocabulaire cornique du xm<sup>o</sup> siècle, imprimé dans l'appendice de la 2<sup>o</sup> éd. de Zeuss, p. 1065-1081.

W..... Die Irische Kanonensammlung herausgegeben von Dr. H. Wasserschleben. Giessen, 1874.

Nous indiquons par l'abréviation p. la page des différentes publications d'où chaque glose est extraite; par l'abréviation  $n^{\circ}$ , le numéro. Nous avons reproduit fidèlement les signes abréviatifs employés par Zeuss, par M. Stokes et M. Rhys pour indiquer soit le feuillet du manuscrit glosé, soit le passage des éditions auxquelles ils renvoient.

## SOURCES

- I. Oxoniensis prior. Manuscrit de la bibliothèque bodléienne portant autrefois la marque N E. D. 2. 19, et maintenant: Auct. F. 4-32; décrit par Wanley: Catal. ms. anglosax., 2. 63. Les parties contenant des gloses sont:
- a. Une partie du De conjugatione d'Eutychius. Les gloses vont de la page 2<sup>b</sup> à 9<sup>a</sup>, dans les segments I, II, III du premier livre. (Ed. Lindemann, p. 154-166.)
- b. Commencement de l'Ars amatoria d'Ovide, de la page 37<sup>a</sup> à 45<sup>b</sup>. Gloses sur les vers 31-370.
- c. Alphabet de Nemnivus, avec les figures des lettres et leurs noms bretons (p. 20°). Les lettres, pour l'aspect, sont semblables à celles qu'on appelle Coelbren y beirdd, lettres des bardes, et qui ont été imprimées déjà (Owen. ou dans la revue The Cambro-Briton, I, p. 241), mais elles en diffèrent par l'ordre et le sens. (Zeuss, préface, p. xxvii.)
- d. Fragment de mensuris et ponderibus, p. 22<sup>b</sup>, 23<sup>c</sup>. D'après Zeuss ce manuscrit serait du 1x<sup>c</sup> siècle, préf. xxvII. (Quelques corrections de Stokes: Beitr., IV, 421-423.)
- II. Oxoniensis posterior. Manuscrit de la biblioth. Bodl. ayant autrefois pour marque N E. B. 5. 9, maintenant ms. bodl., 572. Manuscrit sur parchemin, traitant de choses théologiques. Au milieu, de 41<sup>b</sup> à 47<sup>b</sup> se trouve une sorte de devoir latin; ce sont des mots latins glosés par des mots bretons écrits au-dessus ou après le mot latin avec le signe .i. ordinaire aux glossateurs. A la page 41<sup>a</sup> on remarque trois lignes de lettres runiques ou bardiques, aussi différentes de celles de Nemnivus que des runes scandinaves. On y lit également cette phrase qui trahit bien la nationalité du copiste:

« Humilibus Deus dat gratiam et uictoriam. Clades magna facta est et de Saxonibus percussi sunt multi de Britonibus autem rari. »

D'après Zeuss, un peu postérieur à l'Oxon. prior. (Préface, xxvII.)

- III. Le feuillet de Luxembourg. Gloses publiées par Mone (Die gallische sprache, Karlsruhe, 1851, p. 76-77), reproduites par Zeuss (appendice à la 2° éd., p. 106 3-106), enfin revues et commentées par M. Rhys dans le tome 1° de la Revue celtique (p. 346-375); d'après Zeuss, du 1x° siècle. Nous avons adopté le texte revu par M. Rhys.
- IV. Les gloses à Juvencus (bibliothèque de Cambridge) publiées par M. Stokes Beiträge, IV, 385-423. M. Stokes y a ajouté quelques vers assez obscurs déja publiés par Lhuyd dans son Archæologia britannica.

Du viii ou du ix siècle (Stokes).

V. Gloses à Martianus Capella, publiées par M. Stokes, Beitr., tome VII. H. Stokes y a joint quelques corrections aux vers et aux gloses du tome 1V.

Du vm° siècle (Stokes).

VI. Manuscrit de Berne n°167 contenant des scholies à Virgile, avec cinquante-sept gloses bretonnes.

D'après M. Hagen, du ix au x siècle.

- VII. Gloses à Amalarius De divinis officiis. Le manuscrit est actuellement à la bibliothèque du Corpus Christi College à Cambridge, 192. Ecrit, d'après M. Bradshaw, vers 952, à Landevennec, et passé à Canterbury. (Old-Bret. gl., préf., IV.)
- VIII. Collatio Canonum. Bibliothèque nationale de Paris, 12021. Ecrite par *Arbedoc* avec l'autorisation de l'abbé *Haelhucar*. Passé de Corbie à Paris. Ix°-x° au x1° siècle. (Old-Bret. gl., préf., IV.)
- IX. Collatio Canonum. Passé de Glastonbury à Oxford. Bibl. bodl., ms. Hatton, 42. ix°-x° au xr° siècle. (Old-Bret. gl., préf., iv.)
- X. Collatio Canonum. Passé du continent à Canterbury, maintenant au British Museum, Cotton, ms. Otho E. XIII. Ix°-x° au x1° siècle.
  - XI. Collatio Canonum. Paris, Bibl. nat., 3182. C'est le

plus récent de tous, mais il ne dépasse pas la fin du xr° siècle. (Old-Bret. gl., préf., v.)

XII. Collatio Canonum. Bibliothèque d'Orléans, nº 193. Du xº au xɪº siècle.)

Les gloses de Berne ont été communiquées par M. Hagen à M. Stokes. Toutes les autres, c'est-à-dire les gloses à Amalarius et celles des quatre premières collections de canons, ont été découvertes par M. Bradshaw et publiées par M. Stokes dans un opuscule tiré à cinquante exemplaires: Old-Breton glosses, edited by Whitley Stokes. Calcutta, 1879.

Les gloses du manuscrit d'Orléans, découvertes également par M. Bradshaw, ont été l'objet d'une publication à part : The breton glosses at Orléans, edited by Whitley Stokes. Calcutta, 1880. M. Stokes y a ajouté, depuis la publication, deux pages de remarques. (Some notes on the Orleans glosses.)

Toutes ces collections de canons ont dû, suivant M. Bradshaw, sortir de Bretagne pendant les invasions normandes. (Old.-Bret. gl., préf., iv-v.)

Les gloses qui font l'objet de notre travail iraient de la fin du vm<sup>o</sup> au xr<sup>o</sup> siècle.

D'après M. Bradshaw, et pour des raisons de paléographie, les gloses à Ovide, l'alphabet, le De Mensuris, les gloses à Juvencus et à Mart. Capella seraient galloises; les gloses de Luxembourg, les gloses à Eutychius, les gloses de Berne, les gloses à Amalarius, ainsi que celles des cinq collections de canons connues, armoricaines: les gloses de l'Oxoniensis posterior (Vocabula in pens. discipuli) seraient corniques. (Beiträge, t. VIII, p. 374; Old-Bret. gl., préf., III.) En étudiant la langue des gloses, nous sommes arrivés aux mêmes conclusions, et c'est ce que nous nous proposons d'établir dans cette étude, après avoir montré que toutes ces gloses, à part quelques gloses de seconde main, appartiennent au vieux-breton, et précisé ce qu'il faut entendre par vieux-breton.

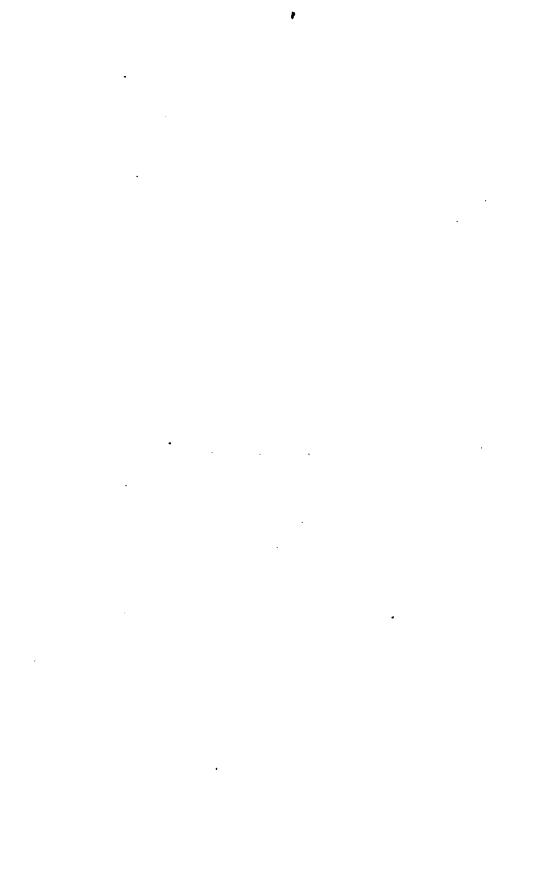

### CHAPITRE I.

#### LE VIEUX BRETON.

On est d'accord avec Zeuss pour admettre que ce qui caractérise le vieil irlandais, c'est l'absence d'affaiblissement pour les ténues et le maintien de certaines formes de flexion et de certaines terminaisons. (Zeuss, 2° éd., xxv.)

A partir du xi° siècle, les tenues commençant à s'affaiblir, on entre dans la période du moyen irlandais.

Le même criterium semble avoir été adopté par Zeuss pour le vieux breton. Dans la préface (deuxième édition, p. xxvii), ii fait remarquer que l'Oxoniensis posterior, tout en n'atteignant pas l'âge de l'Oxoniensis prior, présente cependant cet état ancien de la langue, qui, comme l'ancien irlandais, ignore l'affaiblissement des ténues, les ténues s'y montrant dans l'état primitif, ainsi que l'm. Ces quelques lignes de Zeuss sont à peu près tout ce qui a été écrit sur l'ancien breton en général.

Nous distinguons dans le vieux breton deux périodes nettement caractérisées :

l° La langue de la fin du v° siècle à la fin du vn° ou au commencement du vn° siècle;

2º La langue de la fin du VIIIº siècle au commencement du xIº. Le xIº siècle est une époque de transition.

Ces deux périodes présentent des traits communs; par exemple, le maintien des ténues, quoiqu'il y ait quelques traces d'affaiblissement dès le x° siècle; le maintien de l'm, excepté dans quelques cas fort rares; le maintien du b, non sans plusieurs exemples de disparitions ou de changement dès la fin du x° siècle. Pour le reste, les différences sont profondes.

### 21. — Première période du vieux-breton.

Nous n'avons d'autre document important pour cette première période que les noms fournis par les inscriptions chrétiennes de Grande-Bretagne. (Inscriptiones Britanniæ Christianæ, Hübner. Berolini, 1876.) Ces inscriptions sont divisées en trois groupes, d'après l'écriture et les caractères extérieurs des monuments: le premier va du milieu du v° au commencement du vr° siècle; le second comprend le vr° et une partie du vr° siècle; le troisième comprend le vr° et le vrr° siècle.

Le premier âge nous offre cinq inscriptions oghamiques: n°s 25, 48, 102, 100, 114; le second, neuf: n°s 17, 24, 34, 69, 88, 89, 109, 110, 159; le troisième, deux: n°s 94, 108. On regarde, selon nous, à tort¹, ces inscriptions comme d'origine gaëlique. Néanmoins, comme la question est pendante, nous n'avons pas voulu les faire entrer en ligne de compte.

Nous donnons les noms contenus dans ces inscriptions dans l'ordre alphabétique, suivant les âges, en indiquant le lieu de provenance :

¹ Il est invraisemblable qu'au vii siècle des Gaëls soient venus, en plein pays cambrien, tracer des caractères inconnus aux Cambriens sur des tombes cambriennes. Les Gaëls qui ont occupé, vers le commencement du v° siècle, certains points de la côte de Galles, en étaient sûrement disparus, au moins avant la fin du v° siècle. (V. Skene, Four ancient books of Wales, vol. I, p. 45-48.) Ces inscriptions oghamiques nous offrent des noms que l'on rencontre non seulement en Galles, mais dans le cartulaire de Redon:

Ex. — Cuno-cenni: cart de Redon, Conkin; L. Land., Cincenn.
Cunotami: cart. de Redon, Cunatam et Conatam; L. Land.,
Cunatam.

Catacus: cart. de Redon, Catoc; Gall., Catauc. Etc.

Quenatauci n'a rien de plus surprenant que Cenmarcoc et cenbud dans le cartulaire de Redon. L'au est même une orthographe essentiellement galloise et nullement gaëlique pour l'ā long. Le fait qu'on trouve dans ces inscriptions oghamiques des formes comme maqvi n'est pas très probant. Il faudrait d'abord prouver qu'en Grande-Bretagne la langue était partout la même, et que les Cambriens parlaient le même dialecte que les Parisii de πετουαρία. De plus cette lecture est oghamique, et la lecture de l'ogham offre, avec le texte latin de l'inscription, des différences qui, quelque insignifiantes qu'elles soient, doivent nous mettre en defiance contre l'infaillibilité des oghamistes. Trois inscriptions latines seulement nous offrent maccu et macco qui paraissent bien gaëliques. (N° 26, 108, 3° åge; 80, 154, 2° åge.)

1er age. (Fin du ve au commencement du vie siècle.)

```
Bonemimori (Cornwall), 13, d'après Hübner, pour Boneme-
morius.
```

Cantiori (Caernarvon), 135.

 $Catiri(\ldots), 54.$ 

Caturug(i), église de Merthyr près Caermarthen, 231.

Cavosemargii (Merioneth), 133.

Corbalengi (Cardigan), 115.

 $Cunegni(\ldots), 232.$ 

Cuniovende (Pembroke), nom de femme.

Cunoceni.

Cuno-cenni  $(\ldots)$ , 48.

Cunotami (Pembrocke), 106.

Curcagnus (Caermarthen), 85.

Dencui(?) (Pembroke), 99.

Dobunni (Devon), 25.

Emereto (Pembroke), 102.

Enabarri (Devon), 25.

Etern(i) (Caernarvon), 139.

Evali (Pembroke), 99.

Jeuenali (Caernarvon), 139.

Lovernaci (Caermarthen), 231.

Maglagni (Cardigan), 114.

Mag(l)i (Caernarvon), 135.

Meli (Caernarvon), 142.

Monedorigi (Merioneth), 128.

Ordous (Cardigan), 115.

Pugniacio (. . . . .), 49.

Sagrani (Pembroke), 106.

Senemagli (Denbigh), 157.

Senomagli (Caermarthen), 92.

Trenacatus (Cardigan), 114.

Ulcagnus (Cornwall), 14.

Ulcagni (Caermarthen), 72.

Vend... (Caernarvon), 140.

Vendoni, 49.

Venedotis cive(s) (Caernarvon), 135 (citoyen de la Venedotia, nord du pays de Galles).

Vinnemagli (Denbigh), 157 (paraît du vr siècle).

## 2º période. (vº et viiº siècles.)

Adiune (Brecknock), 55. Alhortu (Caernarvon), 146. Anatemori (Caernarvon), 147. Barcuni (Caermarthen), 91. Barrivendi (Caermarthen), 88. Berrici (Glamorgan), 80. Boduoci (Glamorgan), 71. Brohomagli (Denbig), 158. Camelorigi (Pembroke), 95. Cantusus (Glamorgan), 77. Carantorius (Glamorgan). 69. Catotigirni (Glamorgan), 71. Caune (Denbigh), 158, nom de femme. Clutorigi (Pembroke),97. Cnegumi (Cornwall), 5. Conetoci (Cornwall), 12. Cunomori (Cornwall), 20. Cunovali (Cornwall), 2. Daari (Pembroke), 101. Dinui (Cornwall), 3. Drustagni (Cornwall), 20. Dunocati (Brecknock), 34. Ercili (Cornwall), 10. Ercilinci (Cornwall), 10. Eternali (Pembrocke), 110. Etterni (Pembroke), 110. Evolengi (Pembroke), 98. Evolengi (Pembroke), 109 Fanoni (Devon), 24. Fannuci (Pembroke), 95. Genaius (Cornwall), 5. Isnioc (Cornwall), 9, ajouté postérieurement à l'inscription (Hübner). Litogeni (Pembroke), 98. Lovernii (Caernarvon), 147. Macaritini (Glamorgan), 80. Maccu-Decheti (Anglesey), 154. Magari (Caermarthen), 83. Maquirini (Devon), 24.

Marinilatio (Pembroke), 95. Nonnita (Cornwall), 10. Nu(v)inti (Caermarthen), 84. Pascent (?) (Merioneth), 127. Punpeius (Glamorgan), 69. Quenatauci (Cornwall), 3. Quenvendani (Caermarthen), 91. Regin (Caermarthen), 84. Rialobrani (Cornwall), 2. Saumilini (Denbigh), 159. Seimetiaco (Caernarvon), 146. Sen(ni)lus (Cornwall), 1. Solińi (Pembroke), 111. Talo(n) (Caermarthen), 83. Tigernomali (Cornwall), 12. Torrici (Cornwall), 9. Tovisaci (Denbigh), 159. Tincetace (Pembroke), 101. Vedomavi (Glamorgan), 71. Vendoni (Pembroke), 110. Vendubarri (Caermathen), 88. Viricati (Cornwall), 10.

## 3º période. (VIIº et VIIIº siècles.)

Annicuri (Cornwall), 18. Broho(magli) (Cardigan), 15. Catacus (Brecknock), 35. Catamanus (Cardigan), 149. \*Catgug (Dorset), 32. Catuoconi (Pembroke), 94. Clotuali (Cornwall), 230. Cocci (Cornwall), 233. Conbevi (Devon), 27. Conhinoc(i) (Devon), 29. Dervaci (Brecknock), 50. Dixtuidoci (?) (Devon), 29. \*Ewinni (Merioneth), 131. \*Goreus (Devon), 23. \*Gurgles (Devon), 28. Janert (Cardigan), 129.

Lunar(c)hi (Cornwall), 233.

Macco Decheti (Devon), 26.

Macutreni (Pembroke), 108.

Marti (Glamorgan), 58.

Mavoh (Cornwall), 233.

Morhatti (Cornwall), 230.

Nadotti (Cornwall), 15.

Nemni (Brecknock), 45.

Neprani (Devon), 27.

Sarini (Devon), 26.

Suani (Cornwall), 11.

Tegernacus (Brecknock), 35.

Tegernacus (Glamorgan), 58.

Trenegussi (Pembroke), 108.

Vailathi (Cornwall), 21.

Valci (Devon), 30.

Velvor (Cardigan), 112, nom de femme.

·Vendumagli (Glamorgan), 64.

Urchani (Cornwall), 21.

Hübner croit pouvoir donner, avec quelque vraisemblance, d'après des indices historiques, la date des inscriptions renfermant les noms suivants.

Catamanus, 664 ou 679.

Ianerd ou Idnert, 720.

Concenn, 808, 8,110.

Ewinnus, 987 ou 1169.

Les noms que nous avons marqués d'un astérisque, pour des raisons de langue que l'on trouvera exposées plus loin, nous paraissent du IX° ou du X° siècle, peut-être même sontils plus récents encore.

La langue des noms des deux premières périodes ne présente pas de différence sensible.

Pour les voyelles, le fait frappant et qui sépare nettement cette langue de celle des gloses, c'est le maintien de la voyelle thématique finale du premier terme dans les composés. Les chartes les plus anciennes du cartulaire de Redon (deux sont de la fin du VIII° siècle), le Codex Lichfeldensis, les plus anciennes éditions de Bède, ne nous offrent rien de tel. A quelle époque cette voyelle a-t-elle disparu? Très probablement vers la fin du VIII° ou le commencement du VIII° siècle. Catamanus (664 ou 679) a conservé la voyelle thématique du premier thème. C'est le nom que nous trouvons

plus tard en gallois sous la forme Cadvan. Ianert ou plutôt idnert semble au contraire l'avoir perdu. De même pour conbevi, conhinoc. Nous trouvons dans la vie de saint Samson, écrite au commencement du vir siècle, une cinquantaine d'années après la mort du saint, le nom de l'évêque Tigerino-Malus (Tigerno-Maglus), sous les auspices duquel cette vie a été publiée. (Vita S. Sams., Mabillon, II, 15, A. SS. O. S. B. Saec. I). Dans la vie de saint Thuriau, Tigerinomalus est déjà changé en Tyarmailus (pour Tiernmailus) (Boll. Juillet, t. III, p. 617).

L'infection vocalique par le voisinage de l'e et de l'i, quoique sensible déjà dans certains noms (Catotigirni, Ieuenali, Senemagli, Vinnemagli), est loin cependant d'avoir les mêmes effets qu'au ix° siècle. L'o bref même, si sensible dans les gloses galloises les plus anciennes, se maintient bien dans le voisinage de l'i et de l'e: Cf. Cunocenni et concenn que l'on retrouve sous la forme Cincenn dans le Codex Lichfeld. Un fait remarquable, c'est que l'ā long se maintient bien dans les noms des inscriptions galloises et cela aux trois périodes: premier âge, Lovernāci; deuxième âge, Seimetiāco, Tovisāci, Vedomāvi; troisième âge, Catācus, Dervaci, Tegernācus. On ne peut guère citer d'altération d'ā long que dans Conetoci (Cornwall) deuxième âge, et Conhinoc(i) (Devon).

*Ćunomori* (Cornwall) et *Anatemori* (Caernarvon) (deuxième âge), ont peut-être comme second terme *mor*, grand. L'Irlandais présente également *mōr* à côté de *mār*.

On remarque déjà une tendance à diphthonguer l'ā long: Caune (Denbigh) (Cf. Caunus, Lib. Land); Quenatauci (Cornwall) (deuxième âge).

Les noms qui paraissent dérivés en — ali — ne présentent aucune altération de l'ā.

Les Bretons continentaux paraissent avoir altéré plus tôt l'ā long surtout suivi de  $c^1$ . Tous les mss. de Grégoire de Tours

¹ La persistance de l'à long chez les insulaires prouve qu'il ne faut pas se hâter de considérer comme d'origine gallo-romaine les noms de lieu en — ac assez clairsemés dans la région bretonnante de la péninsule armoricaine. L'émigration ayant commencé dans le cours du v° siècle, rien ne prouve que les émigrants n'aient apporté avec eux des noms de Grande-Bretagne en — ac qui leur rappelassent leur patrie. Il faut, en outre, mettre à part les noms irlandais en — ac comme Briac. Enfin un certain nombre de noms de lieux, dont on ne Loth, Vocabulaire.

nous offrent des noms bretons en — oc pour — āc: Warochus, livre IX, ch. xvIII; Winnochus, livre V, ch. xxII (poète breton connu de Grégoire).

Les ténues restent intactes en toute situation:

Premier age, Catiri, Cunoceni, Dencui, Ulcagnus, etc.

Deuxième âge, Barcuni, Anatemori, Catotigirni, Ercili, etc.

Troisième âge, Catacus, Catuoconi, Cocci.

Cependant, entre deux voyelles et après une liquide, on remarque déjà, à la troisième période, quelques cas d'aspiration: troisième âge, *Urchani*, *Lunar*(c)hi, *Brohomagh*; deuxième âge, *Brohomagh*.

Pour les moyennes, d seule subit une altération par l'assimilation. Ex. — Vinnemagli, probablement pour Vendomagli; c'est encore rare. Ex. Troisième période, Vendumagli.

Le b ne subit aucune altération: troisième période, Conbevi; deuxième période, Vendubarri, Rialobrani; première période, Enabarri, Dobunni.

Le q reste intact:

Premier age, Caturugi, Cavosemargii, Curcagnus, Senomagli.

Deuxième âge, Brohomagli, Camelorigi, Catotigirni, Evo-

lengi.

Troisième âge, Vendumagli, Brosagan, Tegernacus, Trenegussi.

Le plus ancien manuscrit de Bède nous donne uurti-

gerno (Bibl. nat., 5226, feuillet 13, verso.)

Il semble donc que le g, en toute situation, ait dû se conserver jusqu'au milieu du vni siècle. A la fin de ce siècle, sans aucun doute, entre deux voyelles, il avait disparu: Cart. de Redon, année 797, Jarnhitin Machtiern (= \*maco-tigernos) (p. 130). Le cartulaire de Redon, dans ses chartes les plus anciennes, ne nous offre pas d'exemple de g conservé entre deux voyelles. On rencontre dans le livre de Landaff des formes comme Eutigirn, mais, dans ce livre, les formes de toutes les époques se trouvent confondues.

trouve pas trace avant le xiv° ou le xv° siècle, existent dans la Bretagne bretonnante, et sont, sans aucun doute, bretons. Ex. — Pont-Guéhénac, Carac, Radenac et Radenec, etc. (Dictionnaire topogr du Morbihan, de M. Rosenzweig, 1870.) Cf. Marrãc (Zeuss, p. 95.) Guarãc, vocab. cornique.

<sup>1</sup> Lib. Land, Brocmail et Brochwail, Cf. Brocomagus, Zeuss, p. 90.

L'm se maintient intacte:

Troisième age, Vendumagli, Catamanus;

Deuxième âge, Vedomavi, Tigernomali, Saumilini, etc.;

Premier âge, Vinnemagli, Senomagli, etc.

L's initiale, suivie d'une voyelle, est conservée :

Premier age, Senemagli, Senomagli, Cavo-semargii;

Deuxième age, Saumilini, Seimetiaco, Se(ni)lus.

A la troisième période, il semble également s'être conservé: Suani.

Enfin le v en toute situation est intact :

Premier åge, Cavosemargii, Cuniovende, Vendoni, Vinnemagli;

Deuxième age, Barrivendi, Cunovali, Vendoni, Vendubarri, Viricati:

Troisième âge, Dervaci, Valci, Velvor, Vendumagli.

Au viii° siècle, si nous en jugeons par Bède, le v devait déjà commencer à s'écrire uu (V. plus haut uurtigernus). Le cartulaire de Redon présente partout, dans ses chartes les plus anciennes, uu, uo. L'écriture guo, guu, gu, comme nous le verrons, ne devient habituelle que vers la fin du ix° ou le commencement du x° siècle. En Grande-Bretagne, si nous en jugeons par le Codex Lichfeldensis, la transformation a dû s'opérer plus tôt, probablement au commencement du ix° siècle. Comme différences principales avec la deuxième période du vieux breton, nous relevons donc, pour la première période, c'est-à-dire pour la langue de la fin du v° à la fin du vii° ou au commencement du viii° siècle :

- l° Le maintien de la voyelle thématique finale du premier terme :
  - 2º Moins de facilité à l'assimilation;
  - 3º Le maintien dans la plupart des cas de l'ā long;
- 4° Le maintien absolu des ténues et leur résistance à l'aspiration;
  - 5° Le maintien absolu du b et de l'm;
  - $6^{\circ}$  La conservation du g en toute situation;
- 7º La conservation de l's initiale, suivie d'une voyelle (au moins jusqu'au vir siècle);
  - 8° L'absence de toute altération pour le v.

# ¿ II. — Deuxième période du vieux breton. (Du VIII<sup>o</sup> siècle jusqu'au XI<sup>o</sup>.)

Le cartulaire de Redon, avec ses chartes scrupuleusement datées, nous permet de suivre avec la plus grande sûreté le travail de la langue, de la fin du viii au commencement du xii siècle.

§ 1°. — Les ténues se maintiennent bien jusqu'au xr° siècle; elles nous apparaissent flottantes dans le cours du xr° siècle; au xr° siècle, on peut dire que l'affaiblissement des ténues en moyennes, entre deux voyelles, est un fait accompli:

Ex. — Hoconannus, des 1026. Hogonannus (une fois encore

en 1041, Hoconnanus).

Iarnuocon, jusqu'en 878; Iarngucon, en 897; Iarnogon, à partir de 1062.

Catuuotal, 872; Cadodal, 1060.

Matoc, 903; Madocus, 1081.

Katoc, 872; Cadoc, 1070.

Karadoci pour Karatoci, 1029-1037.

Uuoruueten, 833; Gureden, 1041.

Haeluocon, 847; Halogon, 1041.

Guorreden pour Guoruueten.

Goheden pour Guoheten, 1063-1076.

Guennedat pour Guennetat.

Gradelonus pour Gratlonus, 1072;

Tangi pour Tanki, 1052 et 1086.

Gurdiern pour Gurtiern, 1066.

Gurgavel pour Gurcavel, 1086-1091.

Iungueneus pour Iunkeneus, 1061.

Gondiern pour Gunthiern, 1095.

Le livre de Llandaff, sans autorité pour les siècles précédents, mais d'un grand intérêt pour le x1° siècle et surtout pour le commencement du x11° siècle, époque à laquelle il a été rédigé (Zeuss, préf., xxvIII-xxIX), nous montre les ténues également flottantes, en gallois, à la même époque : Chartes de la fin du x1° siècle :

Minngui, Caradocus, Caradocum (p. 241-244); Morgan, Morgannhuc (p. 237); Cadwgan, Cadoc, Caradoc (p. 537-538).

Au xII° siècle, elles sont affaiblies dans la plupart des cas. Nous prenons nos exemples dans un manuscrit de Geoffroy de Monmouth, dont une partie est du xIII° siècle, mais qui, copié par une main étrangère, nous reporte au xII° siècle. Feuillet 60 (Bibl. nat., ms. lat., 8504<sup>A</sup>.):

Cadualladrum, Caduallonis (= Catuualart, Catuuallon, cart. de Redon, IXe siècle); 84, Caradocus; 93, Kaermerdin; 95, Cadualadrus; 109, Cadorem; 113, Caduallo, Cador; 125, Caduallonem.

- § 2. Le b¹ paraît transformé en f dès la fin du x° siècle. Jusque vers 860, nous trouvons un assez grand nombre de noms commençant par treb. Dès 992, nous rencontrons Tref. Ex. Treffingar, 990-992. Trefuueredoc, 1037. Trefloc, 1037; Trefhidic, 1086-1091.
- § 3. L'm, après une liquide ou entre deux voyelles, se change en v dès le premier tiers, au moins, du  $xr^{\circ}$  siècle : Charte de 909 : Morman.

Einhard. Annales (p. 818), Mormanus (ms. du x° siècle); Einh. Annal. Fuld. (p. 556), Mormanus (ms. du x° au x° siècle); Reginonis Chron. (p. 567), Murmano, Murmanus (ms. du x° au xr° siècle.) (Pertz, Mon. Germ. hist. script., t. I.)

Dès 1021 nous avons Morvan, sans un seul retour à Morman dans la suite.

Catnemet, 910; Canevet, 1086-1091 (cart. Red.).

Le livre de Llandaff nous offre pour le b et le v les mêmes caractères. Ex. — Vers la fin du  $xr^o$  siècle :

Marchfwy, Selyf (Salomon), Hentref (Hen-treb), (p. 539-541).

Dès 983: Grifud (p. 241).

Vers 1046: Cantref maur (p. 243).

Gurcinnif (p. 251).

Cinfall, Grifud (p. 252-253).

Griffido, 1059 (p. 254).

¹ Après une liquide ou une n, il peut sembler que le b se transforme en v dès le  $ix^o$  siècle; on trouve maenbili et maenvili, uuorbili et uoruuili. Mais les gloses ne nous donnant aucun exemple de ce fait, et d'un autre côté uu ne pouvant guère traduire f ou v sorti de b, il y a lieu de se demander si dans ces mots le dernier terme est i emème, ou s'il n'y a pas là une erreur du copiste.

§ 4. — Le g, comme nous l'avons vu, a disparu, entre deux voyelles, dès la fin du viii siècle: Ex. — Jarnhitin, Machtiern (Maco-tigernus). (Charte de 797, p. 130, cart. de Redon.)

On ne trouve pas, dans le cartulaire de Redon, un seul exemple de g conservé entre deux voyelles; appuyé sur une consonne, il peut subsister: Ex. — Tegran. (V. Vocab. au mot Tegran.)

§ 5. — Le v initial ou interne se présente, en Armorique, sous la forme uu, uo jusqu'à la fin du  $x^o$  siècle. A partir de cette époque, il devient guo, gu au commencement du mot; le v interne suit la fortune du v initial jusque dans le courant du  $xr^o$  siècle, pour commencer, dès lors, à se réduire à uo ou o, tandis que guo, gu initial persiste.

Nous avons compté plus de quatre cent dix fois uu, uo initial, dans le cartulaire de Redon, jusqu'en 878; une quarantaine de fois seulement guo, gu. A partir de cette époque, on ne trouve plus uu, uo initial, sauf une ou deux exceptions. Dans le corps du mot, le phénomène n'est pas moins frappant: Ex. — Botuuan, 850; Bodquan, 916.

Sulgubri, Peselguoret, Rumgual, 897.

Botuvoret, 844; Budguoret, 909.

Brouueroc, 847; patriæ Gueroci, 909.

Catuueten, 876; Catguallon, 909.

Catuuoret, 876; Catguoret, 897.

Catuuotal, 872.

Iarnuuallon, 797; Iarnguallon, 909.

Matuueten, 909; Matguethen, 913.

Risuueten, 870; Kenguethen, 909; Risguethen, 913.

Rumuual, 849; Rumgual, 897.

Iarnuuocon, 878; Iarngucon, 897.

Une charte de Salomon, octroyée en 860, à l'abbaye de *Prumiac*, présente le même traitement du v initial et interne que les chartes du cartulaire de Redon au rx° siècle (Dom Morice, p. 314.):

Winbrit (femme de Salomon), — Morwithan, — Berwalt, — Pasquithan, — Sprewi, — Waranton, — Wiomarc, — Winnoc, — Burtuuant, — Ratwili, — Helwithan.

Une charte des premières années du  $x_0$  siècle (Revue celtique, t. III, p. 449) est également en complet accord avec les chartes de Redon, de la même époque, pour le v initial et interne :

Guiniau, — Meguinnus, — Gurthiernus, — Tutgual, — Guodnou, — Guingualoue, — Gurguabr, — Rethgualt, — Gueganton.

Ceux de ces noms qui se retrouvent dans le cartulaire de

Redon, au ixº siècle, ont partout uo, uu:

Uiniau, 833; Meuini, 851-857; Rethuualt, 852; Uednoc, 834.

Au contraire, ceux du xiº siècle ont qu:

Guegant, 1037; Guingualoei, 1089; Meguenni, 1052.

Les noms bretons du ix $^{\circ}$  siècle que nous trouvons dans les écrivains carlovingiens ont partout v ou w:

Wihomarcus, an 825. (Einh. ann., p. 205-213.)

Vurfandus, var. Wurfando, 862. (Reg. chron., p. 587.)

Pascuitan, Vurnahat, Wigon filio Rivilin. (Hincmari remens. ann., p. 874; Pertz Mon. Germ. hist. script., t. I.)

Dans le corps du mot, le v flotte entre guo, gu, uo, o dans le cours du  $xi^o$  et surtout vers la fin de ce siècle :

Cadodal, 1060 (Catuuotal, 897).

Iarnogon, 1062 (Iarngucon, 897; Iarnuuocon, 878).

Gureden, 1063 (Uuoruueten, 833).

Tutqual, jusqu'en 1089.

Tetguithel, 1051-1060; Butgual, 1041; Gleuguethenus, 1041.

Les chartes des abbayes de Bretagne, publiées par MM. Geslin de Bourgogne et Anat. de Barthélemy (évêchés de Bretagne), sont d'accord également sur ce point, et pour cette époque, avec le cartulaire de Redon:

109, Gernegon (Saint-Jacut).

108, Rivallonius.

1165, Rivallon (Saint-Jacut).

1108, Rivalonus (Saint-Malo-de-Dinan).

En gallois, le v paraît être resté uu jusque vers la fin du viii siècle, si nous en jugeons par l'exemple de Bède cité plus haut : *Uurtigerno*. (Ms. lat., Bibl. nat., 5226, ft 13 v°.)

Au Ixº siècle, il est certainement de bonne heure, et sans doute des le début, devenu guo, gu.

L'appendice au Liber Landavensis, qui serait du commen-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L'index général du cartulaire de Redon n'est pas toujours d'accord avec les chartes mêmes. C'est ainsi que nous trouvons *Meueni*, lorsque la charte porte *Meguenni*; Catoc à l'index, et Catocus dans la charte.

cement du IXº siècle, suivant Wanley (Zeuss, préf., XXVII, XXVIII), a partout guo, gu au commencement et dans le corps du mot. Ex. — Amgucant, imguotant, Trebguidauc, Saturnguid, Guurci, Cinguernn, Camdubr, Guoluic, Riguo. (Lib. Land. Llandovery, 1840, append., edit. Rees, p. 272-273.)

La transformation du v interne en w, en gallois, a dû s'opérer également dans le cours du  $xi^\circ$  siècle, car c'est un fait accompli au  $xi^\circ$ . Le livre noir de Caermarthen, qu'on regarde comme du  $xii^\circ$  siècle, nous le prouve. (Skene, Four ancient books of Wales, t. II, p. 3-61.): Ex. — Kyntaw geir a dywedau (pour doguedam),

Y bore ban cyvodaw,

Croes Christ in wisc (pour in qwisc) ymdanaw.

Le cornique semble n'avoir pas complètement transformé le v en gw à la fin du x° ou au commencement du x1° siècle, à en juger par le Bodmin Gospel. (x° ou commencement du x1° siècle. Revue celtique, t. 1, p. 333.) Guaedret, Gueitken, Guenguiu, Guentanet, Guestel, Gurcant, Gurcencor, Gurheten, Gurient, Guruaret, Jarnwallon, Ourduithal, Ourdylyc, Wendeern, Wencen, Wuencenedel, Wengor, Wenwaerthlon, Wincuf, Wurcant, Wurci, Wurcon, Wurdylic, Wurfodu, Wurgent, Wurgustel, Wurlowen.

On le voit, les noms commençant par wu sont les plus nombreux; de plus v est plus souvent wu dans le corps du mot. Le vocabulaire cornique publié par Zeuss (p. 1065 et suiv.) et qu'il regarde comme du xn° siècle, présente encore plusieurs exemples de w ou v pour v initial. Ex.: Veidvur, Vibonowl, Vuludoc, Vurcheniat, Vibanor, Waltowad.

§ 6. Le d reste intact pendant tout le x1° et presque tout le x1° siècle. Le premier exemple que nous en connaissions est de 1119: Buzic (Budic). (Abbaye de Saint-Jacut., Gesl. de Bourgogne et A. de Barthélemy.) En voici plusieurs exemples du x111° siècle: Azenor, 1255, mais encore Adenor en 1260; Barze (Bard.), 1284; Diguezat, 1253; Geziquel (Judichaël), 1245; Guazec, 1245; Cadvezen, 1245. (1x° siècle, Catuueten; x° Catquethen; chartes de l'abbaye de Beauport.)

Nous remarquons aussi que vers la fin du xiº et surtout dans le cours du xiiº siècle, le t aspiré ne laisse guère d'autre trace qu'une h: Guehenocus (Saint Magloire de Lehon, Guethenocus), Guihonocus (Sainte Marie de Boquien).

Le t suivi de uo a même quelquefois disparu: Tuolus, 1165, pour tutualus ou tutguallus (Saint-Jacut).

Le gallois respecte le d pendant le xi° et le xir° siècle, le

cornique également.

L's initiale, suivie d'une voyelle, a disparu, excepté dans les mots empruntés: Ex.: duo rig Habren; Habren = Sabrina (Severn), (Nennius, éd. Stevenson, p. 56).

Pour plus de détails, voir l's dans les gloses.

En résumé, le vieux-breton conserve les ténues intactes jusqu'au x1° siècle; dans le cours du x1°, nous constatons chez elles une tendance manifeste à s'affaiblir; cet affaiblissement, déjà très fréquent dès le milieu du x1° siècle, devient une loi vers le commencement du x11°.

L'm finale ou interne se conserve bien jusque dans les premières années du xi° siècle.

Le b final commence à se transformer en f ou v dès la fin du  $x^{\circ}$  siècle.

Le g entre deux voyelles a disparu dès la fin du vin° siècle. Appuyé sur une consonne, il peut encore se conserver jusque dans le cours du x° siècle.

Le v initial ou interne reste uu, uo, en Armorique, jusqu'à la fin du  $ix^o$  siècle; au  $x^o$  et dans les premières années du  $xi^o$ , il est partout guo, gu; initial, il reste guo, gu, gou, gue, jusqu'à nos jours. Interne, il tend à devenir uo ou à se contracter en o dans le courant du  $xi^o$  siècle, particulièrement dans la seconde moitié de ce siècle.

En Galles, il devient guo, gu dès le début du IX° siècle; comme en Armorique, il tend, dès le milieu du XI° siècle, à devenir w, uo, dans le corps du mot.

En cornique, v n'est pas complètement transformé à la fin du  $x^{\circ}$  ou au commencement du  $x^{\circ}$  siècle. Au  $x^{\circ}$ , initial, il est presque partout gw.

Le d n'est atteint que dans les dernières années du  $xm^{\circ}$  siècle, en Armorique, et encore plus tard en Grande-Bretagne.

# CHAPITRE II.

### AGE DES GLOSES.

Nous allons étudier successivement, dans les gloses, les ténues, le b, le g, l'm, et le v soit initial, soit interne, et l's initiale.

§ 1. Ténues. — Les ténues en général, en toute situation, ne s'affaiblissent pas. Voici les seuls cas d'affaiblissement que nous ayons relevés:

Bid, Juv., pour bit.

Blinder, Am., pour blinter.

Comnidder, C. C. V.

Casgoord, Ox. 2.

Dadlt, Ox. 1.

Dadl, Eut.

Dalou, C. C. V.

Cornigl, Bern.

Eidnquin, C. C. V.

Guinodroitou, Bern.

Fruidlonaid, Ox. 2.

Gu-bennid, Ox. 2.

Hen-dat, Ox. 2.

Luird, M. C.

Mabcauuelou, Bern.

Modreped, Ox. 2.

*Pard*, Ox. 1.

Rocredihat, Lux.

Rod, C. C. V.

Papedpinnac, M. C.

Jurgchell, M. C.

Les ténues ne subissent d'autre altération que l'aspiration. Elles s'aspirent souvent entre deux voyelles ou lorsqu'elles sont précédées d'une liquide, r, ou de n, quelquesois de l:

Achmonou, Ox. 1.

Anbithaul, Juv.

Aperthou, Ox. 1.

Archenatou, M. C.

Centhiliat, Juv.

Cithremmet, M. C.

Hanther, Ox. 1.

Cilchetou, Juv.

Criched, Ox. 1.

Latharauc, Juv.

Lichou, Ox. 2.

Ethin, Bern.

Truch, Bern., etc.

Finales, elles s'aspirent également :

Brith, Juv.

Buorth, M. C.

Buch, Ox. 1.

Guoguith, Ox. 1.

Daureth, Bern.

Papeth, Juv.

Such (= \* succ), Ox. 2.

Dans plusieurs cas, le th final est pour ct.

Il ne faudrait pas croire que l'aspiration fût une loi pour la ténue entre deux voyelles; il y a beaucoup d'exemples, et c'est peut-être le cas le plus général, de non-aspiration de la ténue entre deux voyelles, et même, notamment dans les gloses d'Orléans, pour la ténue précédée d'une liquide:

Antermetetie, Juv.

Anutonau, Juv.

Arpeteticion, Ox. 1.

Bracaut, Ox. 2.

Bricer, M. C.

Cepister, Ox. 2.

Cleteirou, M. C.

Clutam, Ox. 1.

Cutinniou, M. C. Datolaham, Eut.

Deccolion, M. C.

Anguoconam, Eut.

Attanoc, Bern.

Bicoled, Lux.

Catol, Lux.

Cocitou, Bern. Cospitiot, C. C. V. Dilucet, C. C. V. Docondomni, C. C. V. Dodocetic, Lux. Impuparton, C. C. V. Arton, C. C. V. Colcet, C. C. V., etc. Feciaul, Juv. Gupartolaid, C. C. V. Litimaur, Juv. Latic, C. C. III. Notuid, Ox. 2. Ocerou, C. C. V. Peteu, Ox. 2, etc.

 $\S 2.$  — Le b, en toute situation, se maintient bien, en ' général :

Abalbrouannou, M. C.,

Anbithaul, Juv.

Arber bit, Juv.

Arcibrenou, Ox. 1.

Dubeneticion, M. C.

Gebel, Ox. 2.

Gebin, M. C.

Gilb, Ox. 2.

Golbinoc, Lux.

Lobur, Juv.

Scribenn, M. C.

Stebill, Juv.

Darleber, C. C. V.

*Helabar*, Eut.

Dogurbonnev, C. C. V.

Trebou, Lux.

Melgabr, Bern.

Gablau, M. C.

Dreb, M. C.

Nous ne connaissons que quatre exemples de la disparition du b: Duliu pour Dub liu, Bern.; Duglas pour Dub glas, Bern.; Tu pour tub, C. C. V.; Luird, pluriel de Luorth, pour Lubgort, M. C. Précédé d'un d, il est devenu p dans aperth, Ox. 1, pour ad-ber-t.

§ 3. — Le g entre deux voyelles a partout disparu, excepté dans deux exemples: scamnehcgint, Juv.; Regenaul, Juv.

On le trouve conservé devant l dans deux exemples: Rigl.

Riglion, Lux.

Appuyé sur d'autres consonnes, il se maintient: Argant, Ox. 1; Arga..., C. C. V.; Drogn, Lux; Mogou pour Mongou, Lux.; Guirgiriam, Eut.; Torcigel (pour cengel), Ox. 2.

Final, nous le trouvons conservé quelquefois: Boutig, Ox.

1. (Eut.); Guerg, Ox. 1 (Eut.); Gueig (Eut.).

Ex. de g disparu entre deux voyelles: Roenhol, Juv.; Teu, Juv., irl. Tiug; Corruui, Ox. 2, de corrégia; Mail, M. C. (Maglus); Acomloe, C. C. V.; Air, C. C. V.; Airou, Lux; Brientinion, C. C. V.; Hantertoetic, Lux.; Siel, C. C. V.

Ex. de g disparu devant une consonne: Telu, Juv. (tig-

sluág); Trucarauc, Juv., irl. tróg.

Ex. de q final disparu: Tru, C. C. V.; Mortru, Ox. 1.

§ 4. — L'm est conservée, excepté dans de très rares cas, par exemple après un a long ou après une n. Voici les seuls cas d'affaiblissement que nous connaissions: Anu, Juv. (\*anm pour anman); Dauu, Ox. 1 (\*dam); Lau, C. C. V., irl. Lâm; Laubahell, Ox. 2, et probablement déklouetic, C. C. V., et doguolouit, C. C. V.

Partout ailleurs, en toute situation, l'm reste. Nous ne citons que quelques exemples, la liste serait trop longue:

Achmonou, Ox. 1.
Anamou, Ox. 1.
Antermetetic; Juv.
Cimadas, M. C.
Comtantou, M. C.
Diguormechis, Ox. 1.
Heitham, Ox. 1.
Limnint, M. C.
Nom, Ox. 1.
Scamnhegint, Juv.
Glanstlinnim, Juv.
Jotum, Ox. 2.

Acomloe, C. C. V.
Airmaou, Lux.
Anfumetic, C. C. V.
Comadas (amal).
Comairde, C. C. V.
Hepcorim, Bern.
Douohinnom, Lux.
Gurlimun, C. C. V.
Meplaom, C. C. V.
Limncollim, Bern.
Silim, C. C. V.

§ 5. — Le v initial est partout guo, gu. Nous n'avons que trois exceptions: uuidimm, Ox. 2; uileou et ueruencon, Bern.; ces deux derniers mots empruntés au latin.

Dans l'intérieur des mots, le v est également guo, gu. Citons comme exceptions: Do-uo-himom et do-uo-louse, Lux. Le manuscrit d'Orléans est celui qui va le plus loin dans la transformation du v interne en guo: Ex. niguid pour novid; gueltoguat (voc. cornique: waltowad), etc.

§ 6. — L's initiale, suivie d'une voyelle, a disparu, excepté dans les mots empruntés au latin, comme suh (Ox. 2), du latin soccus; sich de siccus, etc.

Suivie d'une consonne, souvent elle reste. Ex. scal, C. C. V.:

scamnhegint, Juv.; Strutiu, Juv.; etc.

St dans les dialectes insulaires se change en s: Ex. sumpl, Ox. 2, de stumbulum.

Stl correspond à sl irlandais: glan-stlinim, Juv., irl. slondim.

S a disparu dans ro-luncas, Lux.; irl. slocim ou sluccim.

Devant r elle est devenue f. Voir difrit.

Dans quelques mots l'origine de l's initiale est douteuse. V. silim.

Le d n'a subi aucune altération.

En résumé, d'après ce qui a été établi au chapitre précédent, le maintien presque absolu des ténues; la eonservation du b soit final, soit entre deux voyelles, soit après une liquide, sauf de rares exceptions; la conservation de l'm, ne nous permettent pas de supposer que les gloses soient postérieures à la fin du  $\mathbf{x}^o$  ou aux premières années du  $\mathbf{x}^o$  siècle. D'un autre côté, la perte du g entre deux voyelles et souvent même du g final, sans parler de la disparition de la voyelle finale du premier terme dans les composés, nous interdisent de les reporter au delà de la fin du  $\mathbf{v}$  vui siècle. Le traitement du  $\mathbf{v}$  initial suffirait à prouver que les gloses armoricaines ne sont pas antérieures au commencement du  $\mathbf{x}^o$  ou à la fin du  $\mathbf{x}^o$  siècle  $\mathbf{x}^i$ . Les gloses galloises, de ce chef, peuvent remonter aux premières années du  $\mathbf{x}^o$  siècle.

Mais, comme pour le reste elles se comportent comme les gloses armoricaines, il n'y a pas lieu de les supposer plus

¹ Le manuscrit d'Orléans, à cause de sa persistance à transformer le v en guo, nous paraît être des dernières années du xº ou des premières années du xıº siècle. Les gloses de Luxembourg pourraient bien être de la seconde moitié du ixº siècle.

anciennes d'un siècle ; elles sont probablement du milieu du IX au milieu du x° siècle.

L'Oxoniensis posterior présentant un cas de uu initial, et quatre cas d'affaiblissement des ténues, et étant probablement cornique, comme nous allons le montrer, nous pouvons, sans trop de hardiesse, le supposer de la fin du x° siècle.

Prises en masse, les gloses vont du commencement du IX° aux premières années du XI° siècle.

¹ Nous ne serions pas étonnés que dans les gloses à Juvencus, il y eût des gloses de diverses époques. Il est difficile d'admettre que regenaul et roenholl, tous deux dans Juvencus, soient de la même époque et de la même main, l'un ayant perdu le g, l'autre l'ayant conservé. Même contraste entre scamnhegint et telu (tig-sluag) des mêmes gloses. Des gloses comme scamnhegint et regenaul nous reporteraient ou à la fin du vine ou au commencement immédiat du ixe siècle.

### CHAPITRE III.

### PROVENANCE DES GLOSES.

Zeuss avait donné comme galloises toutes les gloses qu'il a publiées dans son appendice, même celles d'Eutychius et celles de Luxembourg. M. Bradshaw est arrivé, surtout par des arguments de paléographie, à un résultat fort différent.

Par l'étude de la langue des gloses, nous avons été amenés aux mêmes conclusions :

Les gloses à Ovide (ars amat.), l'alphabet, le fragment du de mens., le tout contenu dans l'Oxoniensis prior; les gloses à Juv. et à Mart. Capella sont galloises;

Les gloses de l'Oxon. posterior (vocabula in pensum discipuli), sont probablement corniques;

Les gloses à Eutychius, les gloses de Luxembourg, les gloses de Berne, les gloses à Amalarius, et celles des cinq collections de canons sont armoricaines.

Dans sa préface aux Old-Breton glosses, M. Stokes indique les arguments de langue qui, pour M. Bradshaw, sont venus corroborer les raisons de paléographie et lui paraissent indiquer que les gloses à Eutych. et les gloses de Luxembourg sont armoricaines; elles ne sont pas galloises, dit-il, parce qu'on y rencontre des formes comme doguo, do-uo — qui, en gallois, seraient diguo. Elles ne sont pas corniques, parce qu'elles ont en composition, dans didanuud, une préposition qui, en cornique, est yn-dan, a-than.

Ce dernier argument est sans valeur: il n'est pas prouvé d'abord que didanuud renferme la préposition di-dan; de plus, yn-dan et a-than sont des formes du moyen cornique; enfin athan, ydan et yn-dan sont des formes non seulement galloises, mais armoricaines: Cathol., endan, sous; Haut-Vannetais moderne: idan, azan. (V. Zeuss, p. 680.)

Nous ne retenons que le premier argument qui, comme nous allons le voir, a son importance.

Comme caractère paléographique, M. Stokes (Old Bret. Gl., préface III) signale, d'après M. Bradshaw, l'absence du signe anglo-saxon pour le th et le w, signe ordinaire en cornique. Cependant lui-même (The Orl. Gl., p. 8, nº 31), corrige ipn en ithn, supposant là la présence du signe anglo-saxon. C'est de la même façon qu'on a corrigé, avec raison, le gurpait des gloses de Lux. en gurthait. V. Gurthait.

L'écriture armoricaine, d'ailleurs, conservait, comme le reste, la marque de l'origine insulaire. L'écriture du manuscrit des gloses d'Orléans se rapproche de très près du type anglo-saxon; elle présente des abréviations, celles de *per* et d'*enim* notamment, qu'on ne trouve pas ailleurs <sup>1</sup> sur le continent. Il n'en n'est pas moins vrai que la persistance de l'emploi du signe anglo-saxon pour th ou w indiquerait un manuscrit cornique.

Les principales différences entre le breton insulaire et le breton continental du IXº au XIº siècle, sont:

- 1º Le traitement de l'ā long;
- $2^{\circ}$  Le traitement de l' $\check{o}$  et de l' $\check{e}$  bref dans la dérivation et l'infection par i et e;
- $3^{\circ}$  Le fait que les Gallois écrivent partout la préposition indiquant l'ablatif o et les Armor. a; la préposition répondant à ad latin, di, les Armoricains do;
- 4° L'habitude des Gallois de transformer le préfixe verbal do en di, tandis que les Armoricains, généralement, le respectent;
  - $5^{\circ}$  Le traitement différent du v initial (au  $x^{\circ}$  siècle).
- § 1. ā long. Le Cartulaire de Redon ne nous offre pas un exemple de ā long conservé dans les syllabes finales; il s'y trouve de fort nombreux noms en oc (= āc), pas un seul en auc. Le codex Lichfeldensis nous présente des ā, dans la syllabe finale, devenus au. Ex.: did braut; Trebguidauc. Nennius a presque partout au, Guollauc, p. 53 (éd. Stevenson); Finaun: p. 57; Crucmaur, p. 60; Cereticiaun regione, p. 60; Cair Caratauc, Cair Ebrauc, Cair Daun, etc.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nous parlons d'après l'autorité de M. Châtelain, répétiteur à l'Ecole des Hautes-Etudes, à qui nous avons soumis la photographie d'un feuillet du manuscrit d'Orléans.

Les gloses que nous considérons comme galloises ont toutes  $\alpha u$  pour  $\bar{a}$  long dans les syllabes finales; les gloses armoricaines toutes  $o^{1}$ .

#### GALLOIS.

Amgnaubot, Ox. 1 (Ov.). Ardomaul, M. C. Aul, M. C. Aur, Ox. 1 (alph.). Aurcimerdricheticion, M. C. Aurle, M. C. Bardaul, Ox. 1 (alph.). Braut, Ox. (alph.). Caiauc, Ox. 1 (Ov.). Canrotaul, Juv. Catteiraul, M. C. Coiliauc, M. C. Creaticaul, Ox. 1 (Ov.). Estiaul, Ox. 1 (alph.). Feciaul. Juv. Fonnaul, M. C. Gablau, M. C. Guithlaun, Juv. Marchauc, Ox. 1 (Ov.). Maur, M. C. Menntaul, M. C. Morliaus, M. C. Pispaur, Ox. 1 (Ov.). Poulloraur, M. C. Ringuedaulion, M. C. Runcniau, M. C. Scipaur, Juv. Traus, alph. Trucarauc, Juv. Untaut, M. C.

#### ARMORICAIN.

Arbedoc, C. C. I. Attanoc, Bern. Boestol, C. C. V. Cobrouol, Lux. Colioc, C. C. V. Golbinoc, Lux. Haloc, C. C. V. Tros, C. C. V. *Broolim*, Bern. Coarcholion, Bern. Guascotou, Bern. Iscartholion, Bern. Ousor, Bern. Saltrocion, C. C. IV. Scobarnocion, Bern. Doromantorion, Bern. Anscantocion, C. C. V. Inmor, C. C. V. Gudnaiol, C. C. V. Diuenoc, C. C. V. Guparol, C. C. V. Introc, C. C. V. Montol, Eut. Catol, Lux. Ascorinol, Lux.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Trois exceptions dans des monosyllabes : Laur, Eut.; Lau, C. C. V; Caul, C. C. I.

## OXONIENSIS POSTERIOR.

Edol, Ox. 2.
Munutolau, Ox. 2.
Plumauc, Ox. 2.
Bracaut, Ox. 2.

Hloimol, Ox. 2. Didaul, Ox. 2. Didaul, Ox. 2.

Sur sept terminaisons où entre l'ā long, nous en avons ici deux où il est devenu o. Le Bodmin gospel a partout o: Cenmonoc, Milcenoc, Freoc, Sulleisoc, Maeiloc 1. Il n'est donc pas prouvé, de ce chef, que l'Oxoniensis prior soit cornique: il semble que ce manuscrit ait été écrit par un Breton d'une zone intermédiaire entre le pays de Galles et la Cornouailles, peut-être de Devon.

On est donc sûr qu'un manuscrit qui transcrit  $\bar{a}$  long dans une syllabe finale par au n'est pas armoricain. S'il flotte entre au et o, il peut être cornique.

Nous considérons désormais notre thèse comme prouvée, et pour éviter des redites et des citations inutiles de noms pris dans les chartes et les historiens, nous allons constater que les manuscrits qui diffèrent dans le traitement de l'ā long final ne diffèrent pas moins sur les autres points indiqués: la différence d'origine s'y montre avec tout autant d'évidence.

§ 2. L' $\check{o}$  ou l' $\check{u}$  bref, dans les gloses armoricaines, ne descend pas jusqu'à l'i sous l'influence de l'i ou de l' $\check{e}$  suivant:

GALLOIS (ET CORNIQUE?)
Cilcet, Ox. 2.
Cilchetou, Ox. 1.
Cihutun, Ox. 1 (mens.).
Cimadas, M. C. (pour comadas).
Cimmaeticion, M. C.
Cimmaithures, M. C.
Cithremmet, M. C.
Cithremmet, M. C.
Hircimerdridou, M. C.
Gilbin, Juv.
Gilb, Ox. 2.
Hinham, Ox. 2 (pour henam).
Lichou, Ox. 2 (pour Lochou).

## ARMORICAIN

Cocitou, Bern.
Coguenou, C. C. V.
Coguelt, C. C. V.
Cohudic, C. C. V.
Colcet, C. C. V.
Comairde, C. C. V.
Comnidder, C. C. V.
Camadas (comadas), Am.
Corcid, Bern.
I hep corim, Bern.
Golbinoc, Lux.
Imcomarguid, C. C. V.
Holeused, Lux.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le vocabulaire cornique du xir siècle a — ol, — oc. On y trouve cependant *Maur* et *Bregaud* qui, en armoricain, seraient *Mor* et *Bregod*.

Ajoutons que nous n'avons pas trouvé trace, dans les gloses armoricaines, de l'écriture ei pour a infecté que l'on remarque en gallois. Ex: ceinguodeimisauch, Ox. 1.

§ 3. A armor. = o gallois.

Dans les gloses armoricaines nous trouvons dix fois a indiquant l'ablatif, jamais o; environ trente-quatre fois o dans les gloses insulaires, jamais a: pas une seule exception. Les gloses de l'Oxon. post. ne nous offrent pas d'exemple de cette préposition.

La préposition di (ad) se trouve douze fois dans les gloses galloises (pas d'exemple pour Ox. 2). Les gloses armoricaines ne nous offrent qu'un exemple où do semble se trouver séparé et jouer le rôle de préposition. Dans le Cartulaire de Redon, dans la description de champs que nous citons au mot cihutun, on a constamment do (V. cihutun).

Le livre de Llandaff, qui contient des descriptions de champs analogues, a partout di (Zeuss, p. 662 et 663). Ces différences ont persisté depuis.

§ 4. Pour le préfixe verbal do, du, nous avons dans les gloses armoricaines presque constamment do:

Docondomni, C. C. V.

Dodiprit, Lux.

Dodimenu, Lux.

Dodocetic, Lux.

Doguohintiliat, Eut.

Doguomisur, Eut.

Dogurbonnev, C. C. V.

Doguolouit, C. C. V.

Dans les gloses cambriennes, nous trouvons déjà di-quo; di-quor: diguolouichetic; Ox. 1, diguormechis, Ox. 1 (mens.).

L'Ox. 2 ne nous offre qu'un exemple certain de ce préfixe: do-womisurami. Il semble donc, sur ce point, être d'accord avec l'armoricain.

Le cornique moyen présente également plusieurs exemples de do préfixe, là où le gallois a dy. (Zeuss, p. 904.)

 $\S$  5. Nous n'avons qu'à rappeler ici ce que nous avons dit du v initial et interne, en traitant de la deuxième période du vieux breton.

En gallois v devenu uu, dans le courant du viiiº siècle, se

transforme en guo, gu, dès le commencement du  $ix^{\circ}$ . En Armorique, le v reste uu, uo, jusqu'à la fin du  $ix^{\circ}$  siècle; devient guo, gu, au commencement et dans le corps du mot, dès le commencement du  $ix^{\circ}$  siècle; reste guo, gu jusqu'à nos jours, au commencement du mot, mais dans l'intérieur du mot, tend, dans le cours du  $ix^{\circ}$  siècle, à devenir  $ix^{\circ}$  u à se contracter en  $ix^{\circ}$ . En cornique, à la fin du  $ix^{\circ}$  siècle, il  $ix^{\circ}$  a encore hésitation pour le  $ix^{\circ}$  initial et interne: on a tantôt  $ix^{\circ}$ 0,  $ix^{\circ}$ 1,  $ix^{\circ}$ 2 vu.

Cette différence dans le traitement du v suffit à faire distinguer un manuscrit gallois du  $x^o$  siècle d'un manuscrit armoricain de la même époque. Au siècle suivant, elle disparaît. Un manuscrit qui, au  $x^o$  siècle, présenterait tantôt gu tantôt woinitial, serait cornique. Les gloses de l'Oxoniensis posterior étant les seules qui présentent un exemple de uu initial, c'est une présomption de plus pour qu'elles soient corniques.

En résumé, nous croyons avoir suffisamment prouvé que les gloses à Ovide, les mots de l'alph., du de mensuris, les gloses à Juvencus et à Martianus Capella sont galloises; que les gloses à Eutychius (Ox. 1), les gloses de Luxembourg, les gloses de Berne, les gloses à Amalarius, enfin que celles de toutes les collections de canons sont armoricaines. Pour les gloses de l'Oxoniensis posterior, il y a lieu de croire qu'elles sont corniques.

# A.

1. A, ha, particule exclamative (grec ω). — A mein funiou, Ox. 1 (Ov.), p. 1054, 37°, gl. vittæ tenues; a hir etem, Ox. 1 (Ov.), p. 1054, 37°, gl. instita longa; ha arcibrenou, Ox. 1 (Ov.), p. 1057, 39°, gl. sepulti (o sepulti). — Gallois moyen a: a un benn, ha un benn, ha iarlles (o domine! comitissa), Mab., 1, 28 (Zeuss, p. 758); cornique a: a el (o angele), O., 736 (Zeuss, p. 759); armoricain a: a ma mabquer (ah, fili carissime!), Mj., 24° (Zeuss, p. 759); irlandais a, d, ha (Zeuss, p. 750; Windisch., Wört., p. 337).

2. A, preposition marquant l'ablatif. — A quirtitou, Bern., p. 4, nº 7, gl. fusis; a cronnmain, Bern., p. 5, nº 17, gl. cylindro; a ninou uel a cepriou, Bern., p. 8, nº 42; a muoed, C. C. I, p. 14, nº 68, gl. fastu; a iul, C. C. II, p. 16, nº 74, gl. ultro; a altin, C. C. III, p. 19, nº 90, gl. ferula; a glanet, C. C. V, p. 46, nº 255, gl. a palliditate; a olquo, C. C. V, p. 23, nº 119, gl. indagatione; a bleuou, Lux., p. 2, 1. 12 (p. 368). — Gallois o, en voir les nombreux exemples à la lettre o; le cornique emploie a comme l'armoricain (Zeuss. p. 930); le gallois présente la forme oc devant les pronoms commençant par une voyelle; les Vannetais et particulièrement les Bas-Vannetais emploient la forme ag devant l'article et les pronoms possessifs commençant par une voyelle. Tous les dialectes suffixent les pronoms personnels à une forme allongée de cette préposition : gallois ohon, cornique ahan, armoricain ahan, ac'han. Zeuss regarde donc avec raison le c de oc comme radical (h = x gaulois, Z., p. 125), Zeuss, p. 666-669. Cf. irl. á as.? Zeuss, p. 666.

3. A, préposition employée dans le sens d'avec « instrument ou société ». — Ha crip, Ox. 1 (Ov.), p. 1059, 42°, gl. pectens (cum pectine). — Devant les voyelles, cette préposition a un c (Zeuss, p. 673). Zeuss (p. 673) remarque qu'on ne trouve aucun exemple cornique ou armoricain de cette préposition. Les poèmes bretons de M. de La Villemarqué, p. 110, str. 270, vers 4, semblent en offrir un exemple : hac eff he

mam, que M. de La Villemarqué traduit par : « et avec lui sa mère ». Le vers entier est : hac eff he mam dinam lames. Le sens de lames est incertain. Cf. irl. oc.? Zeuss, p. 673.

- 4. A, ac, ha, hac, conjonction et, etiam. A ceroenhou, gl. et dolea, Juv., p. 309, P. 77; ac etmet, gl. retonde, Juv., p. 409, P. 77; ha guorennieu, Ox. 1 (mens.), p. 1060, 22<sup>b</sup> (et des fractions?); ham hol enep, Ox. 2 (pens.), p. 1060, 41<sup>b</sup>, gl. et totam meam faciem; m est le pronom suffixe de la première personne du singulier; hac digluiuhit lissiu, Ox. 2 (pens.), p. 1063, 44<sup>b</sup>, gl. de sapuna elique lixam; o caitoir hac or achmonou, Ox. 1 (Ov.), p. 1059, 41<sup>b</sup>, gl. pube inguinibusque. Zeuss, p. 720, remarque que les anciens manuscrits présentent toujours la forme ha, hac. On voit par les deux premièrs exemples qu'il n'y avait là rien d'absolu. Pour l'emploi de ac et de a, voir Zeuss, p. 720-723.
- 5. A, pronom relatif et particule verbale. A arecer, Lux., p. 2, l. 14 (P. 376), gl. cianti (qui ciet?). Zeuss voit dans ce pronom la particule verbale a. Nous croyons plutôt que c'est le pronom qui est devenu particule verbale. Voir Mémoires de la Société de linguistique de Paris, t. IV, 4º fascicule (Explication d'une forme de la conjugaison britannique). Ce pronom ne s'emploie que dans les cas droits, dans les propositions affirmatives, soit qu'un substantif, soit qu'un pronom quelconque précède. V. Zeuss, p. 391-393. Cf. irl. a, an, p. 341-344.
- Aam, ?. C. C. V, p. 57, n° 318. Gl. nuto (sens douteux). Contexte: Si quis legitime legis uoluntate patrum nuto filiam (var. lect. nuptam filio) junxerit (lxxv). A est la préposition marquant l'ablatif. Am paraît être la première syllabe d'un mot commencé (Stokes).

Aatoe. V. inaatoe.

Abal. V. abalbrouannou.

Abalbrouannou, trachée artère. — M. C., p. 404, fol. 42 a. a. — Ordubeneticion abalbrouannou, gl. gurgulionibus ex sectis, E, 167. — Abalbrouannou est composé de abal, pomme, et de brouannou, pluriel de brouant. Irl. anc. don uball bragat, gl. gurgulioni, Zeuss, p. 256 (Stokes); gallois moderne afal breuant, que Spurrell traduit par wind-pipe, et Richards par the top of the wind-pipe. — Le breton brouannou et l'irlandais ancien brage, génitif bragat (Wind., W., p. 401; Zeuss, p. 255), nous permettent de remonter à un thème bragant. Le g entre deux voyelles disparaît réguliè-

rement dès la fin du vin° siècle, souvent sans laisser de traces. L'ou de brouannou peut s'expliquer par un allongement de l'a produit par la chute du g ou la naissance d'un v entre les deux voyelles en présence, après sa disparition. Cf. le breton pou du latin pagum: pou tre coët, pagus trans silvam (Cart. Red., p. 754). Le cornique briansen = \*brianten, cité par M. Stokes, s'explique par ce fait que le g laisse souvent comme trace un i, Zeuss, p. 140. Curtius gr. E. rapproche l'irlandais brage de la racine  $\beta \circ p$  ( $\beta i - \beta \circ p \omega - \sigma \times \omega$ ), latin vorax, cf. latin gurges, anc. h. a. krage « cou ». Stokes, Beitr., VIII, p. 351, compare le grec  $\beta \circ p \times \gamma \circ \varphi$ ; pour aball, cf. arm. mod. aval, irl. mod. uball (V. Ebel, Beiträge, II, p. 177).

Ablin, orgueil. — C. C. V, p. 35, no 191. — Gl. faustu (leg. fastu) « par orgueil ». — Contexte imprimé: Cunctos fastu superbiae parvipendunt (xxxvii, 4, W.). — M. Stokes suppose que ablin est composé de a, préposition, et de blin, sommet. Blin serait identique à blaen qui, en gallois, signifie pointe, extrémité, sommet. Mais ai, ae ne donne pas en ancien breton i; il n'y en a pas un seul exemple. Les formes blain, blaen, Land. Mab., blayn, Leg., I, 7, 17, sont citées par Zeuss, p. 400. En armoricain, ai, ae se réduisent à e, mais

en moyen breton (Zeuss, p. 101-102).

Aceruission, aigus ou aux doigts aigus. — CC. III, p. 19. nº 91. — Gl. hirsutis. — Contexte: alios hirsutis serra dentibus attriuit : alios armati ferro insulcans ungula sparsit : alios beluina rabies morsibus detruncando comminuit. — M. Stokes voit dans a la préposition indiquant l'ablatif, et dans ceruission un dérivé de qarw = irl. qarb « âpre ». Le q se serait transformé en c sous l'influence du c de la préposition a pour ac. Cette provection existe dans les dialectes bretons modernes et même en breton moyen, mais elle est invraisemblable en vieux-breton. Ex.: a glanet, «palliditate», C.C.V; o quirdglas (gl. salo), M. C; o quard, M. C; o quiannuin (Ox. 1, Ov.); o guiled, Juv.; o das, Juv. (o = oc. V. ac). — Aceruission doit 'être rapproché de *ocerou* qui, dans les gloses d'Orléans, p. 49. nº 274, glose le même mot dans le même passage. On aurait pu songer à faire d'aceruission un pluriel en ion d'un dérivé en ois = ēs (latin ensis, Zeuss, p. 835), mais l'existence d'ocerou nous porte à croire qu'aceruission est un composé. Aceruission semble formé d'acer (V. ocerou) et de vission pour bission « doigts. » Pour l'a d'acer à côté d'ocerou, cf. ocoluin, Ox. 2, p. 1062, et agalen, Mab., 2, 229. Pour b devenant v, nous en avons des exemples probables après r et entre deux voyelles dans le Cartulaire de Redon : *guoruili* (année 837) = uorbili (année 834). Bili se trouve seul un grand nombre de fois, de même pour maenbili et maenuili.

Ach. — V. Achmonou.

Achmonou, aine ou parties génitales. — Ox. 1 (Ov.), p. 1059, 41<sup>b</sup>. — Hac or achmonou, gl. inguinibusque; hac o'r achmonou « et par l'aine ou les parties génitales ». — Contexte: pube premit rabidos inguinibusque canes. — Achmonou est un pluriel de achmon, aujourd'hui en gallois achfen, dérivé de ach (Zeuss, p. 1059). Pour la formule de dérivation mon, v. Zeuss, p. 824. Cf. irl., man (Zeuss, p. 775). Pour la racine, cf. irl. anc., aicme « race ». Wind., Wört., p. 349, cité par O'Curry, Manners, 302, 249.

Ac iriminiou, ?. — Lux., p. 2, 1. 13 (page 2, ligne 13), p. 369 (Revue celtique). gl. seratu. Ac iriminiou, avec les liens? — A première vue: agriminiou: ac « avec »; i = ir, l'article défini; riminiou serait un pluriel de remin ou ramin par assimilation comme dans milinon et guiltiatou. Gall. mod., rhefawg «corde» (Rhys). — Si la forme du masculin est ramin, riminiou ne saurait s'y rapporter, le vieux breton ne faisant pas franchir deux degrés à l'a par suite de l'infection de l'i, mais se bornant à le transformer en e. C'est un phénomène de l'armoricain moderne et qui n'est constant, contrairement à ce qu'a cru Zeuss (p. 84), que dans le dialecte de Léon: Léon, Kiri « tu aimeras » — vannetais, Kari. Pour ac, V. a, ac.

Aco. — C. C. V, p. 22, nº 116. — Gl. adeundis. — Contexte: de alienis provinciis adeundis ad judicandum (XX, 5, W). — Mot évidemment incomplet.

Acom, discuter, nier. — C. C. V, p. 25, no 134. — Gl. disceptantes (XXI, 21, M. W.). — Stokes ne voit pas à ce mot d'explication. Il se pourrait que ce fût une forme infinitive en om (Zeuss, pp. 820-822, 536, 537), d'une racine ac, qui sert, en irlandais ancien, de négation: ac, i. est, diultad « action de refuser, de dire non, » Cormac's gl.; acc, aicc. Wind., Wört., p. 343.

Acomloe, impardonnable, indissoluble. — C. C. V., p. 20, no 106. — Gl. insolubile. — Contexte: De abstinentia insolubili a cibis statuunt Romani, ut Christi adventus sponsi nullas nostri jejunii leges inveniat (xii, 15, W.). — M. Stokes nous presente deux hypothèses: ou le glossateur a mis par erreur sur insolubile la glose destinée à statuunt, et

alors il faut lire acomloent; ou il a voulu réellement traduire insolubile, et acomloe serait pour ancomloe, composée du préfixe négatif an, et d'une racine identique à l'irlandais legad « dissolution », et au gallois lewic « animi deliquium ». Rien ne justifie la première supposition. Dans la seconde, legad n'offre pas un sens bien satisfaisant: legaim signifie je me dissous, je me corromps, Wind., Wört., p. 656; corp leghas « cadaver ». Ir., gl. 1071. Il faut rapprocher acomloe de l'irlandais comloithe: ré comloithe, « période d'indulgence », O'Donov., suppl. à O'Reilly, au mot ré. Comloithe = comloigte (O'Donov.). Comloigte est un dérivé d'une racine que nous retrouvons dans logaim « je remets, je pardonne ». Wind., Wört., 664. Acomloe serait pour an-comloet. An privatif conservant l'n final devant les ténues (Zeuss, p. 893, 894), peut-être faut-il expliquer l'absence de l'n par un phénomène analogue à ce qui s'est passé dans le gallois aghyngor = an-cynghor, Mab., 2, 54, 55 (Zeuss, p. 893), an-c formant un son que le glossateur n'aura pas su exprimer.

Acupet, il prévient. — Lux., p. 2, l. 6, 364. — Gl. occupat. Emprunté au latin occupare, aujourd'hui en gallois achub « sauver » (Rhys).

Ad, particule séparable, préposition et préfixe verbal. Irl. ad, gaulois ad, latin ad. — En gallois, préposition, elle prend la forme at, att; ad s'est confondu, comme préfixe, avec at, irl. aith, gaulois ate (sens du latin re), Zeuss, 674, 865, 897; V. admosoi, etc. Le d a une tendance à disparaître devant le b. Voir aperth = ad-ber-t.

Ad..... — C. C. V, p. 38, nº 241. — Gl. lacesi, leg. lacessiti (XXXIX, 3, W.); mot commencé.

Adas, . — V. camadas, cimadas.

Adguo, ?. — C. C. V, p. 27, n° 151. — Gl. secuit. — Contexte: Finees meretricem cum viro suo una secuit, ut cito mortem finirent (xxvii, 5, W.). — D'après M. Stokes, il faudrait voir dans adguo les deux premières syllabes d'un verbe composé des deux préfixes ad, et guo = irl. fo, Zeuss, 907. Peut être serait-il préférable de rapprocher adguo de l'adjectif gallois moderne athun « brisé » (Spurrell), en considérant l'n comme un n de dérivation. V. Zeuss, p. 824. Adguo ne donnerait que la racine. La forme athun pour addun n'a rien d'extraordinaire en gallois. Ex.: addu et athu (Spurrell), « aller ». Quant à la transformation de guo en uo, elle est de règle en breton moyen dans le corps du

mot. Cart. de Redon: Cadoret, année 1124-1125, Catquoret en 897, Retuoret 827, Redoret 1104, Catuuotal 872, Cadodal 1060.

Adi, ?. — C. C. V, p. 55, n° 306. — Gl. protullerit, var. lec. pertullerit. — Contexte: Si in messe quantum iurauerit dominus messis cum alio idoneo quidquid dampni protullerit sine dubio restauratur (XXVI, W. C., 14). — Adi: mot commencé?

Adis, ?. — C. C. V, p. 21, nº 109. — Gl. aspertione. — Contexte: testamentum redemtionis iniquitatum populi aspersione sanguinis animalium (xvi, 12, W.). — A préposition et dis?

Admet, sec, desséché. — C. C., III, p. 18, n° 86. — Gl. passae. — Contexte: Cumque dauid transiet paululum uorticem montis apparuit ei siba... cum duobus asinis qui honorati (sic) erant CCtis panibus et C. alligaturis unae passae. — M. Stokes en rapproche l'irlandais moderne abaidh « mûr », qui serait pour \*ad-vati = \*ad-mati. — Admet correspond plutôt comme set comme forme à l'irl. meataim; meatad, « action de dessécher » (O'Reilly); irl. anc. meth. (T. B. F., p. 144, 32; Wind., Wört., 668); cf. gallois addfed, « mûr », moy. bret. azff (revue celtique. i-399).

Admosoi, aura souillé. — C. C. V, page 7, nº 31; gl. inrogauerit maculam. — Contexte: Qui inrogauerit maculam cuilibet ciuium suorum, (Lev. xxiv, 19.) - M. Stokes hésite en adinosoi et admosoi. Adinosoi serait composé de ad-inquo. Sur la racine il se tait. La lecture admosoi nous paraît certaine. Admosoi est un subjonctif troisième pers. du sing. d'un verbe composé de ad et d'une racine mos, irl. mosac (O'Reilly), « qui a mauvaise odeur »; gallois mws. « effluvia »; breton moderne mousen (bas-vannetais) se dit d'une femme malpropre. Pour oi = e, M. Stokes cite d'après Evander Evans: creddoe « credat », guledichwy «dominetur ». On pourrait rapprocher ce mot du grec μύσος, « chose abominable, horreur ». Curtius, avec Benfey, semble rattacher ce mot à une racine μυδ qui, avec σ, aurait formé une seconde racine μυχ, ou se serait adjoint un suffixe σος. L's de l'irlandais et du breton supposent une formation analogue. Pour ds ou dt = s en irlandais, V. Wind., ir. Gr., p. 12.

Agit, ?. — Ox. I (mens.), p. 1060, 22<sup>h</sup>. — Iscihun argant aqit eterin illud?

Ail, sourcils. — M. C., p. 398, fol. 9 b. b. — Imberbis nuditas, i. ithr ir diu ail, gl. glabella medietas. — Ithr ir diu ail, « entre les deux sourcils ». — Contexte : Quarum una deosculata Philologiae frontem illic ubi pubem ciliorum discriminat glabella medietas. E. 38. — M. C., p. 390, fol. 4 b, a. — Itdagatte ail, gl. coniuere. — Contexte : Quae etiam illum (i. mercurium) quiescere cupientem coniuere non perferat. — Cf. gall. mod. ael « sourcils » (Spurrell).

Aimseudeticad, s'attaquer l'un l'autre, ou Aimscudeticad, se dévoiler l'un l'autre. — C. C. V, p. 5, nº 22. -Gl. reuelauerint. — Contexte: Eo quod turpitudinem suam mutuo reuelauerint. (Lev., xx, 17.) — M. Stokes suppose amscudeticadoid, composé de aim, particule de réciprocité, de s = es, d'un dérivé de *cudetic*, tiré d'un verbe identique au gallois cuddio, « cacher », bret. kuza (grec κεύθω), et enfin du verbe substantif oed, comme dans anadoet, « qui était né ». Cette dernière supposition ne nous paraît pas probable. Il n'y a pas d'autre exemple de la combinaison avec oed en vieux breton. En outre, cette combinaison n'est pas armoricaine. Enfin, la lecture aimseudeticad paraît certaine, quoique la lecture aim-scudeticad soit séduisante. Cette glose est de seconde main. Cf. gallois seuthio, « viser, tirer ». Am-seudeticad, « se viser, se frapper réciproquement » : seuthio = saithio, de saith = sagitta. Le d final suffisait à indiquer une glose postérieure au xr siècle. Si on adoptait la lecture aimscudeticad, on pourrait songer à la racine cud «annoncer», irl. at-chous «j'annoncerai». (D'Arb. de Jub., Etud. gramm. sur les langues celtiques, p. 37.)

Aior, ancre. — C. C. V., p. 34, n° 187. — Gl. anchora, (xxxvii, 3, W.) — Breton mod. hèor, gall. mod. heor (Spurrell), irl. ancien ingar. (Wind., Wört., 640, Wb., 34°. Z., 1070.) — Le breton, et l'irlandais sans doute aussi, sort d'une forme angora. La présence de l'i est ainsi facile à expliquer, le g ne laissant souvent. en breton, pour toute trace qu'un i; cf. mail (m-c), = maglos, dans seno-magli, (Inscr. Brit. Christ. Hübner). Pour c devenant g après n ou une consonne, cf. congordiam, spurgauerit. (Schuchardt, Vac. Vulg. lat., t. I, p. 126.)

Air, carnage. — C. C. V. p. 51, nº 283. — Gl. stragem (liv. II, W.). — Zeuss rapproche ce mot de Ver-agri et Rhys du grec ἄγρχ. Pour l'idée, cf. fian « héros » et fian « chasseur », Wind., Wört, p. 547. Pour la racine, cf. ág « bataille »,

Wind., Wört, p. 348, SC. 29, 9; irl. anc. ar, Wind., p. 370, Zeuss, p. 17. Curtius, gr. E, p. 170, rapproche ag « bataille » de la racine ag, qui a donné en latin ago, ag-men. La racine ag se trouve incontestablement dans l'irlandais, ato-m-aig « adigit me », Zeuss, 430. — Id. C. C. V, p. 52, n° 288, gl. stragulentur. — Contexte imprimé: aves et animalia cetera; si in retibus strangulentur (liv. 14, W.). — Ce mot est une preuve évidente que le glossateur se préoccupait surtout de l'idée et négligeait une traduction exacte.

Airmaou, champs de bataille. — Lux., p. 1, 1. 18, 360, — Gl. machide. — Composé de air, V. air, et de maou, pluriel de ma = irl. mag. Wind, 676; Zeuss, 271; magen, lieu, Wendisch, 676; nom. sg. maigen. Oss., 11, 8, substantif féminin, sg. 30b, Pr. Cr. 630, Zeuss, p. 776. Cf. argentomagus, Zeuss, 40, carentomagus, Zeuss, p. 162, etc.; Cathol., maes, champ, quemaes = com-maes « conuenance », queuaes = co-maes « droit de quevaise »; arm. mod., meaz en Léon, mez ailleurs; gall. maes (Spurrell). Pour le suffixe es, V. Zeuss, p. 834.

Airolion, qui a trait au combat, au carnage. — Lux., p. 1, 1. 17, 359. — Gl. uim. — Pluriel en ion d'un adjectif, airol dérivé en — ol = lat. — ali de air « carnage. » Pour ion, Zeuss, 288-290; pour ol, Zeuss, 818. Ion, en armoricain mod., est ien, haut-vannetais ion, bas-vannetais ian. Ol est peu usité en armoricain moderne et seulement dans les substantifs. Il est devenu el. Le gallois moderne fait grand usage de — ol. Il a conservé ion.

Airou, carnage, massacres. — Lux., p. 2, l. 10, 366. — Gl. strages. — Pluriel de air.

Alar, ennui. — Ox. 1 (alph.), p. 1059, 20°. — Tædium. — Gall. mod. alar; irl. anc. áil, Wind., p. 351, Corm. gl., p. 4.

Aiul, de bonne volonté. — C. C. II, p. 15, nº 74, — Aiul, gl. ultro. — Composé de a, prép., et de iul. V. iul.

Alo, commettre? — C. C. V, p. 9, nº 41. — Gl. admisorum. — Contexte: admisorum scelerum remissio obtinetur. Isaï, xliii (sept.). — Cf. gallois mod. alu « produire, commettre. » M. Stokes suppose que alo est pour aloisetic, et en rapproche allvys « effundere? »

Alt. V. costadalt.

Altin, rasoir. — C. C. III, p. 19, nº 90. — aaltin, gl.

ferula. — Contexte: nec ferula curare meditetur quisque quod gladio percutiendum. — Cathol. autenn « rasoer »; gallois Ellyn; irl. anc. altan. Wind., 359, O'Dav., gl. p. 54. Le vieux cornique elin « novacula » semble différent d'altin. Il est cependant probable que c'est le même mot. Elin serait pour ellin = altin. Pour l'assimilation ef. gallois ellyn.

Am, préposition, conjonction et préfixe verbal. — Irl. imm, imme; gaulois ambi; se présente dans les gloses sous les formes aim: amseudeticad; em: emsiu; im: imguparton. Am est devenue marque de réciprocité. Zeuss, p. 674, 736, 897, 898, 906.

Am. — C. C. V, p. 23, nº 121. — Gl. e diverso, (xxi, 7, W.), glose commencée.

Amal, comment, comme. — Juv., p. 399, P. 32. — Ut subigant amal itercludant « comme ils soumettent ». — Contexte: Cernis ut immundi subigant haec pascua porci. — Irl. amal, Zeuss, p. 733, 657; amal, amail, Wind. Wört., p. 361, prépos. avec accusatif, et conjonction; arm. evel, vel; vannetais hel; gall. mod. fel (Spurrell); amal, irl. et bret., doit sans doute être identifié avec l'irlandais ancien samail « similitudo », comme le fait remarquer Curtius, gr. E., p. 323. Cf. grec ăma, ɔmo-to-ç « semblable »; sanscrit samás; latin sim-ilis, sim-ul; goth. sama, id.; slav. eccl. samǔ; gall. hafal; arm. mod. henvel; vannet. hanval et hawal.

Amdamca ou amdanica. — C. C. V, p. 54, n° 300. — Gl. in munimentis. — Contexte imprimé: Dicit enim, in munimentis tantum saxorum sublimitatem habere immobilium (lxvii, 7, W.). — Contexte obscur; mot d'une lecture incertaine.

Amcib, ?. — Ox. 1 (mens.), p. 1060, 23<sup>a</sup>.

Amcibret. — Ox. 1 (mens.), p. 1060, 23. Cf. gallois amgyffred « action d'embrasser, de prendre entièrement ».

Amgnaubot, conscience. — Ox. 1 (Ov.), p. 1056, 38°. — Hep amgnaubot, gl. sine mente « sans conscience ». — Contexte: Pars sine mente sedet, pars laniat crines. — De am, particule de réciprocité, Zeuss, p. 898, 876, 867; gaulois ambi; irl. imme, imm; gall. em, im, mod. ym; armor. em, im; de gnau — Cathol., gnou, uide in haznat, gneuiff, apparoir, gnou, notoirement (Poèmes bretons de La Vill., p. 212, str. 40); et de bot, substantif, et infinitif du verbe substantif, Zeuss, p. 890; cf. grec φύ-ω; san scrit bhū...; latin fu-i; irl

biu « sum », Curtius, gr. E., p. 304. Pour des dérivés de gna, cf. irl. anc. gnáth « connu, habitué », Wind., Wört., 598; Zeuss, 18; Corm. Tr., p. 88; gnás « coutume, habitude », Wind., Wört., 598; Zeuss, 25; gallois gnwawt « habitude », Zeuss, p. 94; ymnabot « être au fait de », Spurrell. Cf. grec ε-γνω-ν « j'ai connu »; sanscrit gñā-s « connu »; lat. gno-s-co; anc. haut-all. knά-u; slavon zna-ti, Curtius, gr. E., p. 178-179.

Amor, ?. — C. C. V, p. 19, n° 101. — Gl. fastu. — Contexte: Multi clericorum jejunant fastu superbiæ ex propriis suis nihil largientes egenis (xii, 7, W.). — A, préposition, et mor = irl. már « grand »? Ce serait la première syllabe d'un mot composé (Stokes). Peut-être est-ce simplement le latin amor? Par amour de l'ostentation?

Amlais, trainante, tombante. — Ox. I (Ov.), p. 1056, 39°. — Gl. dimissa (leg. demissa). — Contexte: Pallia si terra nimium dimissa jacebunt. — De am = ambi et lais emprunté au latin laxus. L'aspiration du c devant une consonne comme celle de la gutturale g laisse i. Ex.: sais, saxo; seiz = sect, irl. secht; laith = lact.

Ampar, ?. — C. C. V, p. 8, nº 35. — Arga ampar, gl. habet? — Contexte: Omnis aestimatio siclo sanctuarii punderabitur siclus xx obelos habet (Lev., xxvii, 25). — Arga = argant « argent ». Ampar, suivant M. Stokes, gloserait habet et devrait être rapporté au provençal amparaz et au français s'emparer. Le sens seul du passage proteste contre une pareille interprétation. Ce mot est d'ailleurs inconnu en breton.

Amraud, pensée, méditation. — Juv., p. 409, p. 78. — Mens est isamraud « est pensée, intention ». — Contexte : Ultima jam domino natum dimittere mens est. — De am = ambi, et de raud = rād. Cf. irl. anc. imm-rádud, infinitif de imm-rádim; imbrádud, cogitatio, Zeuss, p. 876; Windisch, p. 627; rádim « je parle », Wind., Wört., p. 730. Cf. gall. mod. ammrawdd « circonlocution ».

Amsauath, qui tient la place de. — Am, p. 12, nº 59, gl. uicarius. — Contexte: Quasi ergo ante iudicem sic ante sacerdotem quia uicarius Xti. dni. (christi domini) est. — De am, préposition = ambi, et sauath, dérivé de sam pour stam. Ath = at. V. Zeuss., 839. (Stokes.) — La vocalisation de l'm, dans les gloses, ne se présente que dans un seul

exemple: lau, main = irl. lám. L'explication de M. Stokes est donc difficile à admettre. Cf. bas-vannetais anzaw « capable de ».

Amser, temps. — Ox. I (mens.), p. 1060, 22<sup>b</sup>. — Ni choilám hinnoid amser. — Gallois amser; armor. amser; haut-vannet. amzir; irl. mod. aimsir (O'Reilly); irl. anc. amser, aimser, Wind., Wört., 363; Zeuss, 241. Am. amm « temps » Wind., Wört., p. 360. Cf. sanscrit amasa (cité par Pictet).

Amsobe. — C. C. V., p. 22, nº 117, gl. fingunt (xxi, 2, W.). — Mot obscur. Ce mot ferait songer à l'irl. moderne soib (main). Mais comme nous ne trouvons ce mot que dans O'Reilly, nous nous abstenons de tout commentaire.

An, particule inséparable et intensive, a aussi, en irlandais, le sens séparatif; irl. ind; gaulois ande. Elle prend souvent la forme en; Zeuss, p. 896. V. anbithaul. M. Stokes, Beiträge, VIII, p. 325, fait remarquer que le breton ent seul répond bien à àvr., qu'on a comparé à ande. M. Stokes rapproche an, en intensif de àvá.

An, article défini. — Zeuss, p. 217 et suiv. V. annaor, gl. quandoquidem; arm. an; vannetais en.

An, particule inséparable, généralement privative; irl. an. Zeuss, p. 860, 893. Devient am devant les labiales.

An, si, interrogatif? — Juv., p. 400. P. 35. — án nibóth án bódláún, « s'il doit accepter ou ne pas accepter? > Voir bodlaun. — Contexte: Repperit hic populum venalia multa locantem; Pars uendebat oves, pars corpora magna juuencum, Pars inhians nummis (án nibóth ánbódláún) artem numerare uacabat. — Stokes: Whether coinless or coinful. — Zeuss semble croire (p. 756) que cette particule est composée de a interrogatif et de la première lettre de la négation. Il serait peut-être plus simple de la rapprocher de l'irlandais in = latin an. Zeuss, p. 747. Pour in irl. = an breton, cf. annaor, gl. quandoquidem, et l'irl. innúair.

An. ...—C. C. V., p. 17, n° 83.—Gl. sugestionem (VII. 3. W.) — Id., C. C. V., p. 17, n° 86.—Gl. sugessionem (IX. 2. W.) — Ce mot est pour anno.—C. C. V., p. 17, n° 85.—Gl. sugerendum (IX. 2. W.).—Id., C. C. V., p. 29, n° 162.—Gl. persuadentum (leg. persuadendum). M. Stokes compare le gall. mod. annog exhorter (Spurrell); l'irl. andud, ad-annaim, ad-randad Fél. apr. 5, B; cf. irl. anc. an, O'Day, p. 47, i. huath, « promptitude, rapidité ».

Wind., Wört., p. 364; arm. mod. éan « repos » = eh-an; eh = irl. es, gaulois ex (Zeuss, p. 894).

Anamou, taches. — Ox. 1 (Ov.), p. 1058, 40°, ir anamou. — Gl. mendae « les taches ». — Gall. mod. anaf; armor. anam., 104, 6 (hep quet anam na blam); dinam, 72, 16; an aff. 168. Poèmes bret. La Vill., Gl.; irl. anc. anim. Sc. M. 16, Wind., Wört., 367; O'Donov. (suppl. à O'R.).

Anbiic guell, portez-vous bien, salut. — Ox. 2 (pens.), p. 1063, 46<sup>b</sup>. Gl. aue. — Mot à mot: soyez mieux. — Gall. mod. henpich gwell., valeas melius, Zeuss, p. 574. — Anbiic est composé du verbe substantif, de la racine bu et de han, hen? oriri; suivant Zeuss, p. 573. Le ch de henpich — cc, de la deuxième personne, viendrait peut-être d'une confusion avec la deuxième personne du pluriel. Cf. arm. hanbout, P. B., gl. 221, doaré ho hanbout, « leur manière d'être », p. 158. Il est probable que hen, han est simplement la particule intensive que nous avons rencontré plus haut. V. an.

Anbithaul, très agité. — Juv., p. 406, p. 61. — Fervida anbithaul. — Contexte: Transierat tandem sulcans freta fervida puppis. — Les rapprochements qu'on a faits de ce mot avec enbeitrwyd « périlleux », et enbyd, gall. mod. enbeidrwydd « dangereux », sont inacceptables au point de vue du sens et de la phonétique: b eût donné f. V. arpeteticion. Il faut rapprocher ce mot du gallois moderne ynfyd « furieux », et, pour le sens, de l'irlandais beótal « agité comme les flots », beóta « animation », O'Reilly. Il faudrait néanmoins, pour que le rapprochement avec l'irlandais fût possible, supposer une double racine, bi pour le breton, biv pour l'irlandais; car beótal est tiré évidemment de la racine gviv. irl. anc. beó « vivant », bethu, beothu, beotho « vie ». Wind., Wört., p. 389; Zeuss, 255; betho, Ir., gl. 113; arm. mod. beo; vann. biu; gall. byu. V. Curtius, gr. E., p. 476, 477. Pour bi, cf. grec βία « force ». Une forme bet, qu'on trouve dans le sens de vie, Poésies bret. de La Vill., p. 68, str. 182, vient à l'appui de notre hypothèse: pan finisso ho bet « lorsque finira votre vie ». Bet vient probablement de la racine bhu; il y aura eu confusion.

Ancera,?. Lux., P. 2, 1. 17, 372. — Gl. lustram (lustrant?). Ecriture et sens incertains, pour le latin et le breton.

Ancou, la mort. — Lux., P. 1, l. 17, 358. — Gl. saino (samo. Zeuss)?. — Ce mot paraît identique à l'irl. éc., Wind.,

Wört., p. 516; Corm. Tr., p. 68; gall. mod. angeu (Spurrell); arm. ancou; haut-vannet. anceu; bas-vannet. ancow. Curt., gr. E., p. 162, rapproche ce mot du grec véx-u-ç « cadavre »; lat. nex, nec-o; goth. naus « mort »; slav. navě.

Anfumetic, obscur, douteux. — C. C. V., p. 39, n° 219. — Na bu anfumetic, gl. non suspectionis, « qui ne soit pas douteux »?. — Contexte: abbas ita degeneravit ab opere Dei ut mereatur.. fornicationis crimine non suspectionis sed mali evidentis honerari (xxxix, 7, W.). — M. Stokes supposerait ansunietic. Cf. français, ensongier?. La lecture anfumetic est certaine, ansunietic est de tous points inadmissible. Anfumetic paraît composé de an ande, et d'un dérivé en etic, d'une racine fum emprunté sans doute au latin fumus. Cf. irl. mod. fuam (O'Reilly) obscurité?. L'ū long se serait conservé comme dans funiou, de funis.

Angruit, gain, profit. — C. C. I, p. 14, nº 65. — Douretit angruit, gl. turpi lucrum « gain honteux ». — Contexte: Diaconos... non multo uino deditos non turpi lucrum sectantes. — M. Stokes, qui avait d'abord supposé que angruit glosait turpi, proposait, pour expliquer ce mot, une forme de basse latinité ægrētum. Dans les gloses d'Orléans, il semble avoir renoncé à cette hypothèse, qui ne repose sur rien, et rapporte angruit à lucrum. Il en rapproche, avec M. Bradshaw, le mot emgruit glosant quæstionem (quaestum?). V. Emgruit, C. C. V. Angruit serait composé comme pro-fectus « profit ». An serait la particule intensive, et qruit une forme de la racine qui a donné le verbe faire dans les dialectes bretons. Cf. corn. gruys « fait », et guris; breton groaet, graet. Cette formation n'a pas d'analogues en breton. De plus, gruit est une forme qui ne se rapporte bien qu'au moyen cornique. Enfin, si emqruit a le même sens, ce qui est douteux, on ne voit pas bien comment un composé de em = ambi et d'une racine avant le sens de faire, pourrait arriver à signifier gain, profit. Nous proposerions de rapprocher gruit de l'irlandais frîti, O'Donov., suppl., « épave », toute chose trouvée, égarée. Friti se rattache directement à frith, 3° sg. prét. pass. d'un verbe qui signifie trouver, Wind., Wört., p. 579; Curtius, gr. E., 742. (Cf. grec espoy?)

Anguo, inégalité. — C. C. V, p. 32, nº 173. — Gl. inequalitatem (xxxiii, 3, W.). — M. Stokes suppose un mot commencé. Anguo est composé de an privatif et d'une racine quo, identique à l'irlandais fo. O'Cléry: fo, adjectif, « égal,

semblable, indifferent »; adverbe, «de même façon »; O'Reilly:

fo, adjectif,  $\ll$  egal  $\gg$ .

Anguoconam, je veille. — Eut., p. 1054, 8<sup>a</sup>. — Gl. vigilo (en marge). — Mot obscur, première personne du singulier prés. ind. act. V. utgurthconetic, gl. obnixus. M. Bugge en rapproche le gallois cynu « soulever ». La forme conach (Spurrell) « qui s'élance vivement » rend cette hypothèse plausible. Zeuss, p. 1054, comparait le gallois moderne gog « agilité ». Guo est bien évidemment le suffixe vo — irl. fo. S'il avait connu l'existence d'utgurthconetic, il n'eût pas songé à ce rapprochement de tous points inacceptable.

Anit, est-ce que. — Juv., p. 413, P. 92. — Num uescitur ánit árbér bit « est-ce qu'il use de nourriture? ». V. an, in-

terrogatif; pour it, V. honit.

Annaor, du moment que. — Bern., p. 3, nº 5. — Gl. quandoquidem. — Corn. anur; irl. anc. innúair. Ann est l'article défini et aor est emprunté à hōra (Stokes). Cf. irl. anc. ór, úar, Wind., Wört., p. 723; armor. mod. eur; hautvannet. ér; gall. mod. awr.

Anno. — C. C. V, p. 17, n° 85. — Gl. sugerendum. — Contexte: Accipiat et urceolum vacuum ad suggerendum vinum in eucharistiam (ix, 1, W). — C. C. V, p. 29, n° 162. — Gl. persuadentum. — Contexte imprimé: Non ad reorum defensionem facta est ecclesia, sed judicibus persuadendum (xxviii, 14, W.). V. an.

Anscantocion, sans écailles. — C. C. V, p. 51, n° 280. — Gl. insquamosos, mss. in scammossos. — Contexte: Una caro est, quæ luxuriam non gignit, hoc est piscium, sed lex docet aliquos pisces inlicitos, ut insquamosos et pilosos et reliqua (Liv., 8, W.). — De an, privatif, si l'on suppose que in n'est pas séparé de scammossos, et de scantocion, pluriel de scantoc, dérivé en āc d'un thème scant. Cf. Cath., Skand an pesquet « écailles des poissons »; gall. cen « écailles », cenog « qui a des écailles »? Spurrell; irl. mod. scannan « peau », O'Reilly. M. Stokes, nous ne voyons pas pourquoi, suppose à ce mot une parenté avec le français échantillon.

Ansceth, ?. — Ox. 1 (Ov.), p. 1056, 39°. — Ir ansceth, gl. nullum, pulverem excute? — Contexte; in gremium pulvis si forte puellae deciderit, digitis excutiendus erit; et si nullus erit pulvis, tamen excute nullum. — Zeuss propose in ansceth « doucement, sans violence » de in proposition qui, en gallois, sert à former des adverbes, et ansceth de an pri-

vatif et sceth = gallois mod. ysgeth et ysgwth « repulsio »; gall. mod. anysgwth, sans violence. Comme on ne voit pas bien sur quoi porte la glose, le sens d'ansceth reste douteux.

Antermetetic, à demi-taillé. — Juv., p. 408, p. 77. — Semiputata, antermetetic. — Pour le contexte, voir guinlann. — Composé de anter (moitié) = 'san-ter, sanscr. sāmi; latin sēmi; anc. haut. all. sāmi; Curtius, gr. E., p. 325; cf. hanther (Ox. 1, de mens.); et du participe passé passif d'un verbe de même racine que le latin meto; grec ἀμά-ω; anc. haut. all. md-j-an. Cf. irl. anc. methleoir « moissonneur » Wind., Wört., p. 688; methleorai « messores » Ml. 44, Zeuss, p. 237; armor. medi; vannet., médein « moissonner. » Si le mot antermetetic traduit exactement semiputata, il s'ensuit que le sens de la racine met a dû être d'abord celui de couper, faucher.

Anu, nom. — M. C., p. 386, fol. 1 a-b. — anu di Juno, « nom pour Junon », gl. Suadæ. — Contexte: delenitum suadæ conjugis amplexibus, E. 2. — Irl. anc. ainm, génitif anma, Zeuss, p. 268; racine anman. Zeuss, p. 4, suppose un thème anmin; grec  $\delta v_0 - \mu \alpha(\tau)$ ,  $\delta v_0 \mu \alpha(v_0)$ ; sanscr.  $n\hat{a}-m\alpha(n)$ ; lat. nō-men; goth. na-mō; slav. i-me; arm. hano; vannet. hanw: bas-vannet. han; gall. mod. enw (Spurrell). Cf. plur. enuein = \*anmuni. V. enuein. — Id. — M. C., p. 400, fol. 11 a-b. — Issemi anu, « c'est là son nom », gl. Genius. — Is est, em celui-là, ī son, anu nom. — Contexte: specialis singulis mortalibus genius admonetur quem (i. genium) etiam praestitem (i. principem) uocauerunt, E. 43. — M. C., p. 400, fol. 11 a-a. — Anu di Juno: « nom pour Junon ». gl. Populonam. — Contexte: Populonam plebes, Cyritim debent memorare bellantes, hic ego te æream (E. Heram) potius ab aeris regno nuncupatam meo.

Anútonáú, parjures. — Juv., p. 397, p. 21, perjuria i. ánútonáú. — Composé de an privatif et de uton, dérivé de ut = irl. anc. oeth « serment »; ū breton = oi irlandais, Zeuss, p. 103; goth. aiths « serment »; pour le suffixe ŏn V. Zeuss, p. 824. — Le maintien de au est remarquable, le pluriel étant en Grande et en Petite-Bretagne, à cette époque, en ou. Cf. munutolau, Ox. 2.

Anutonou, parjures. — Ox., 1 (Ov.), p. 1059, 45<sup>b</sup>. — Gl. perjuria. — Contexte: Juppiter ex alto perjuria ridet amantum. Voir Anutonau.

Aolo, ?. — C. C. V, p. 23, nº 123. — En marge: De per-

verso indicio non faciendo temere (xxi, 11, W.). M. Stokes l'identifie avec a olguo, gl. indagatione, des mêmes gloses?

Aor. — V. annaor.

Aperth, victime, offrande à la divinité. — Ox., 1 (Ov.), p. 1059, 41°. — Gl. victima. — Contexte: Conjugis atrides victima dira fuit. — Composé de ad, Zeuss, p. 897, et de la racine ber (cf. fero, φέρω), à l'aide d'un suffixe t de dérivation. V. Zeuss, p. 839. Irl. idbraid, Corm., gl. 25; idbraid sin do deib idal « offrande aux faux dieux », udbarta (génitif), Senchus mor, t. I, p. 194.

Aperthou, offrandes sacrées. — Ox., 1 (Ov.), p. 1055, 38°. — Gl. sacra. — Contexte: Culta Judaeo septima sacra Deo. — Pluriel de aperth. — Ox., 1 (Ov.). p. 1055, 37°. — Di aperthou « aux présents », gl. muneribus. — Contexte: Ubi muneribus nati sua munera mater addidit.

Aqua lostr (glose probablement latine). — C. C. V, p. 15, no 77. — Gl. aquiminilem (aqua menilem?). — M. Stokes y voit un composé hybride de aqua et de lostr = lestr « vase ». Ce serait assez extraordinaire. Nous ne connaissons pas d'ailleurs de forme lostr. Il se pourrait bien que lostr fût le commencement du mot latin lustratio.

Ar, particule séparable. — Irl. air, ir, er, ar, aur; gaulois are, Zeuss, p. 866, 868, 869, 900. Cf. goth. faúra; sanscrit purás; grec πάρος, Curtius, gr. E., p. 269.

Ar. — C. C. V, p. 20, n° 104. — Gl. arduam (xii, 15, W.), glose commencée. — C. C. V, p. 19, n° 99. — Ar, gl. coibere (xii, 4, W.), id. — C. C. V, p. 56, n° 312. — Ar, gl. conpetit (xlviii), id. — C. C. V, p. 1, n° 3. — Ar, gl. expectiaerit, id.

Ar, dit-il? — Juv., p. 400, P. 32. — Diciens i. ar, sur compellat. — Contexte: Quem miserans animo uerbis compellat Jesus. — Cf. irl. ar « inquit », Wind., Wört., p. 370; ar = or = ol; Ol serait une préposition employée adverbialement, Lottner, Beiträge, t. II, p. 312. On trouve cependant dans le dictionnaire gallois d'Owen Pughe ar dans le sens de faculté de parler. Et ce qui peut donner à penser que ce n'est pas là une de ces inventions qui lui sont trop familières, comme M. Stokes l'a cru pour ar, c'est qu'on trouve dans O'Reilly aran « conversation familière ». Il est vrai qu'O'Reilly lui-même n'est pas une bien grave autorité.

Arapred, prodigue. — C. C. V, p. 48, nº 266. — Gl. prodigum. — Contexte: Christus, inquam, prodigum filium re-

vertentem laetum amplectitur (xlvii, 3, W.). — On serait tenté de rapprocher de ce mot le gallois moderne afradwy, afradlawn « prodigue ». Mais l'f pour p offre une difficulté insurmontable. Af est sans doute pour am, privatif, employé devant les liquides. Zeuss, p. 893. Il faut comparer le gallois moderne prydd « ce qui produit », pryddhau « devenir luxuriant », pryddineb « exubérance », Spurrell; arapred = ar-ad-pred. M. Stokes lit araprecl, qui serait composé de arap « facetus » et de recl, cf. riglion « garrulis ». Cf. irl. recluyud. Il n'y a pas trace de ce composé, qui ne rendrait pas d'ailleurs le sens de prodigum.

Ara(ter), charrue. — Ox., 2 (pens.), p. 1062, 42°. — Ara, gl. aratrum, sans doute pour arater. — Cf. gall. mod. aradyr; Cathol., arazr; l'édition Le Men porte ararz, mais c'est une faute évidente (cf. Rev. Celt., t. I, p. 397); arm. mod.

arar; vannet. arèr; du latin aratrum.

Araut, priez. — Juv., p. 389. — Araut dinuadu « priez pour Nuadu ». Expliciunt quattuor euangelia, a juvenco presbytero deo gratias ago pene ad uerbum translata araut dinuadu. — Araut, deuxième pers. plur. de l'impératif prés.? d'un verbe emprunté au latin orāre. C'est un exemple de l'alternance de l'ō et de l'ā, fréquente également en irlandais. V. Wind., k. ir. Gr., p. 2. Cf. irl. orait. En gallois moyen et moderne, la terminaison de la deuxième personne du pluriel de l'impératif est généralement uch, wch; et en cornique ough, eugh. L'armoricain a et, it, Zeuss, p. 516. On trouve cependant en gallois moyen des formes aut. L'irlandais a id.

Arber, il se sert. — Juv., p. 413, P. 92. — Num vescitur, gl. ánit árbér bit; anit num est, arber utitur, bit cibo? (Stokes.) — Suivant M. Stokes, arber serait composé de ar (are gaulois) et de ber fero, φέρω, irl. berimm. Ce serait une troisième personne du singulier de l'indicatif présent actif. Il serait peut-être plus simple de traduire anit arber bit: an-it num est « y a-t-il », arber « usage », bit « de nourriture ». Arber serait un simple substantif, identique au gallois moderne, arfer « emploi, usage » (Spurrell). On trouve dans les Poèmes bret., de La Vill., p. 171, atfer qui est traduit par « affaire » et rapproché du gallois arfer « use, custom ». Mais le sens de ce mot nous paraît tout différent. Atfer est traduit par « dubium » dans Zeuss, p. 901: at = ate. Pour fer, cf. fer « nettement » et ferv, même sens, Buh. Norm., 152, 7, 164, 17, str. 245, p. 46, P. B.

Archenatou, chaussures. — M. C., p. 392, fol. 5 bb. — Gl. calcei. — Contexte: Hujus calcei admodum furui, E. 20. — Cathol., archenat « chausson », calceus; Owen Pughe, archen « soulier »; Spurrell, archenu « mettre des souliers ».

Archinn. — Juv., p. 406, P. 66. — Archinn dies, gl. adueniet? — Contexte: Jam lux adveniet propriis (leg. properis) mihi cursilis instans. — D'après Stokes, dans Beiträge, VII, p. 413, ce mot glose peut-être jam: archinn « primo »? cinn = cint, irl. cét, Z., 307. Archinn paraît devoir être rapproché du gallois archynu « se lever brusquement », « éclater ».

Arcibrenou, pourris. — Ox., 1 (Ov.), p. 1057, 39<sup>a</sup>. — Ha ar cibrenou, gl. sepulti; ha arcibrenou, «ô morts déjà en décomposition». — Contexte: Parthe, dabis pœnas, crassi gaudete sepulti. — Ce mot paraît composé de: are = are, de ci = co (Zeuss, p. 907), et d'un pluriel d'une racine qu'on retrouve en armoricain brein « pourri », et en irlandais bréntu « pourriture », brénaim « puteo », Zeuss, p. 1057; gall. mod. braen, Spurrell; cathol., brein; arm. mod. brein, Troude.

Arcogued ou Ancogued, qui mérite des reproches ou qui ne sait pas. — C. C. V, p. 25, n°135. — Gl. niciuos. — Contexte: De iudicio elericorum ut non sit apud iniquos (xxi, 26, W.). — M. Stokes lisant arcogued est obligé de supposer que niciuos est pour nociuos, et très logiquement en rapproche le gallois argywedd « noxa, laesio » (Davies), et l'irlandais erchoit « noxa ». Le texte imprimé porte iniquos; arcogued serait pour arcoguedol; ancogued serait composé de an privatif, de co et de gued de la racine vid « savoir ». V. Dorquid.

Ardiu, il approche, il presse. — Juv., p. 404, P. 68; instat ardiu. — Contexte: ... Mox sevior altera sedes. Ea hominis nato trucibus laniatibus instat. — Ce mot paraît composé de ar = are, et de diu, troisième pers. du sing. ind. prés. act. d'un verbe identique au gallois moderne dëu « il vient, il arrive ». Pour iu = eu. V. Zeuss, p. 109, 110. Cf. corn. ni thue « non venit »; a the « qui venit », Zeuss, p. 580. Arm. deu, mar deu « si venit », Zeuss, 582. M. Stokes suppose arduiu (?).

Ardomaul. — M. C., p. 397, fol. 9 a. b. — Gl. docilis. — En marge, en face de la ligne contenant ces mots: Quidquid agentes Stoici (ms. *stoasi*) praescia dant futuris semper anhelis docilis fomitibus tulisti, E. 35. — Composé de *ar* 

(are) et d'un dérivé en āli, de dom, V. dometic; cf. doff « apprivoisé», Poèmes bret., de la Vill., p. 198. Arm. mod. dōna ou donva (Troude); grec δάμ-νη-μι; sanscrit dam-i-ta-s = « domitus »; latin dom-a-re; goth. ga-tam-jan. Curtius, gr. E., p. 233. — Le mot dauu, gl. cliens; le gallois moderne dawf gener; l'arm. moy. deuff, Cathol., supposent un thème différent en ā long.

Ardrén, très belliqueux. — Lux., p. 2, l. 3, 363. — Gl. prae pugnis. — Composé de ar (are), et de dren = irl. drenn « lutte, querelle », Wind., Wört., p. 502, Corm. Tr., p. 54; adj. drenn, drennd, i. garb. Corm., p. 15. — M. Rhys compare le gallois moderne trin « combat », qui serait pour dren; tr moderne pour dr n'est pas sans exemple : trum gallois = irl. druim, dorsum.

Arecer, ?. — Lux., p. 2, l. 14, 370. — Aarecer, gl. cianti. — Obscur pour le latin et le breton; peut-être arescer de are, et de esc; cf. slav. iska « petitio »; irl. aith-esc « réponse »; cf. Stokes, Beitr., vii, p. 415, pour le mot termisceticion.

Arga[nt], argent. — C. C. V., p. 8, n° 34. — Gl. obelos, arga ampar; gl. obelos habet. V. ampar. — Arga paraît être pour argant; corn. argans; gallois ariant, arian; armor. argant, arganton « columbina, quaedam herba», Cathol.; armor. mod. arc'hant; vannetais argant; cf. argentoratum. Zeuss, p. 845; cf. Cart. de Redon, p. 633: Argant, fils de Custentin; Argantan, femme de Tethuuiu; Arganthael « sedens in scamno cum Nomenoe »; Argantlon, Argantlouuen, Argantmonoc; irl. anc. argat, Wind., Wört., p. 373; Zeuss, p. 373; arcat, SC. II, 6; du latin argentum. — Les Irlandais avaient un mot spécial pour l'argent: cerb i. argat. Corm. Tr., p. 47; Wind., Wört., p. 419. — Ox., I (mens.), p. 1060, 22b, is cihun argant.

Arima, leg. Airma, champ de bataille. — Lux., p. 2, 1. 10, 366. — En arima, gl. in agone « dans le combat, sur le champ de bataille ». — En = in, à cause de l'a suivant, étant proclitique. — Arima doit être lu airma. V. airma.

Arimrot, il s'est acquitté de... — C. C. V, p. 13, nº 60. — Gl. functus est. — Contexte: Narcissus, qui prius ibi functus est pontificatus officio (i, 17, W.). — Cf. arm. mod. en em rei « s'adonner à » (Troude); gall. mod. ymroddi « s'appliquer à »; dymroddi « se démettre », Spurrell. — Arimrot est composé de ar = are dans le sens de avant, de la particule im = ambi, et d'une troisième pers. du sing. d'un pré-

térit actif en t de la racine qu'on retrouve dans le verbe arm. rei; cathol., reiff; gall. roddi. Pour le prétérit en t, voir Beiträge, VII, p. 28; cf. kemerth = kem-ber-t « elegit », can-t « cecinit ». M. Stokes lit arimnot qui serait pour ar-im-gnoeth, ce qui est impossible. Le g serait sans doute resté, cf. am-gnaubot; gnot ne saurait remplacer gnoeth. Pour dinoti = dinoethi, que M. Stokes cite à l'appui de sa thèse, V. dinoe et dinoti.

Arlu. — C. C. V, p. 23, nº 124. — Gl. proibuit. — Contexte imprimé: Non prohibuit judicandi facultatem (xxi, 11. W.). V. arlup.

Arlup, entraves. — C. C. V, p. 57, n° 315. — Gl. pedicam. — Contexte: si quis caballum alterius tullerit et in pedicam ruerit suum proprium reddere precipimus (lxix, W. C., 63). — Cf. gallois mod. arluo « arrêter, entraver », arluddiad « interception », arluddias « intercepter » (Spurrell). M. Stokes complète arlu en arludas, troisième personne singulier prét. act. d'un verbe identique au gallois arluddias. Le glossateur n'a voulu sans doute que traduire l'idée d'entraves, et il a pu, dans ce but, employer un substantif. Le p est d'ailleurs parfaitement certain. Cf. irl. mod. luc « prisonnier, captif » (O'Reilly).

**Arm**, arme. — Ox., 1 (alph.), p. 1059, 20<sup>\*</sup>. — Du latin arma.

Armell, armoire. — Ox., 2 (pens.), p. 1062, 43°. — Gl. armella. — Du latin armella.

Arocrion, atroces. — Lux., p. 2, l. 3, 363. — Gl. atrocia. — Composé de ar = are, et ocrion, pluriel de ocer, lat. ācer. Cf. irl. anc. acher: is acher in gáith innocht, « le vent est rude cette nuit », S. G. Wind., ir. Gr., p. 118; gall. mod. awg et awch, awchu, « aiguiser » (Spurrell). Pour la racine ac, V. Curtius, gr. E., p. 131.

Arpetetecion, qui sont en grand danger. — Ox., 1 (Ov.), p. 1055, 38°, dir arpeteticion ceintiru. — Gl. miseris patruelibus, « à leurs cousins en grand danger ». — Contexte: parare necem miseris patruelibus ansae Belides. — Dir = do + ir, « à les », arpeteticion, « malheureux », ceintiru, « cousins. » Arpeteticion est un dérivé pluriel en etic d'une racine pet ou pit, qu'on retrouve dans les composés du gallois moderne enbyd, « dangereux », enbydrwyd, « péril », arbetrus? très douteux. M. Stokes compare le gall. mod. arbed, « épargner. » Mais il faut pour cela supposer, comme

il le fait, que le glossateur s'est trompé, ce qui est peu probable ici et d'ailleurs inutile.

**Arstud**, *pointe?* Ox., 2 (pens.), p. 1062, 43°. — Gl. cuspis? — Vox aliunde ignota (Zeuss, p. 1062, 43°).

Arta, reste, est réservé. — Juv., p. 390, P. 3. — Restat, i. arta. — Contexte : et cara tibi mox e conjuge natum Promittit, grandis rerum cui gloria restat. — Arta semble être une troisième personne du singulier ind. prés. d'un verbe composé de ar = are, et de  $t\bar{a}$ , verbe substantif. Cf. irl. artáa, « superest ». (Zeuss, p. 490, 556, Wind., Wört., p. 375  $(\pi \acute{\alpha} \rho - \epsilon \sigma \tau_1)$ .

Arton, aboyer. — C. C. V, p. 36, no 198. — Gl. latrare. — Contexte: canes muti non possunt latrare, vos demulgitis lac ovium et comeditis eas (xxxvi, 22: W. citant Isaïe, 59. v. 10). — D'après M. Stokes on doit lire arthon. L'aspiration, à cette époque, n'est pas toujours représentée dans l'écriture, comme on peut s'en convaincre en parcourant le cartulaire de Redon, arton, artum, « plebs » (an 1100), arcon, (an 892), pascweten (an 903, p. 376). Cf. gallois arthal (Spurrell); bas-vannet. harhal; arm. (Léon) harzal (Troude).

Aruanta, qui désire vivement. — C. C. II, p. 16, nº 75. — En marge, en face la ligne commençant par inopportunius: sic is qui ultro ambit uel inopportunius se ingerit procul dubio repellendus. — Composé de ar, = are, et de uanta = huanta, troisième personne du singulier prés. ind. actif d'un verbe tiré de huant, irl. sant « désir »; arm. mod. c'hoant, c'hoantaat « désirer ». Cf. couantolion, gl. andrivenereis. La terminaison a, pour la troisième personne du singulier, est obligatoire, en breton actuel, dans les verbes dont la forme infinitive est en a, at (Léon). Ce sont évidemment des verbes dénominatifs.

Aruoart, a fasciné. — C. C. I, p. 15, nº 73. — Aruuo art hui, gl. uos fascinauit, « vous a fascinés. » — Composé de ar + guo, et de gart, prétérit en t d'une racine gar. Cf, irl. ad-ob-ra-gart (prét. en t) « vos fascinabit ». Wb., Beiträge, VII, 446; racine gar (Stokes). Dans quelques cantons de la Basse-Bretagne, le rebouteur (chirurgien de village) s'appelle encore garz, qui paraît se rapporter à la même racine.

Ascorinol, osseux. — Lux., p. 2, l. 15, 371. — Gl. ossilem. — Dérivé d'ascorin contracté en ascorn ou développé d'ascorn; gall. ascwrn (Spurrell); arm. Léon askourn (Troude), ailleurs

ascorn; grec bottov; latin os; anc. lat. ossu; sanser. asthi (Curtius, gr. E., p. 209).

Assa, as. — Ox., 1 (mens.), p. 1060, 22<sup>b</sup>. — Di assa. V. asse. Asse. — Ox., 1 (mens.), p. 1060, 22<sup>b</sup>. — Di assa, i. asse bichan. — Du latin assis.

Astortou, ?. — Lux., p. 2, 1. 8, 365. — Gl. conflictis.

At, et. — Préfixe ayant le sens du latin re; irl. aith, ath, aid, ad, ed, id; gaul. atc. Zeuss, p. 866, 869, 900. V. attal et etbinam. Cf. grec &t; sanscr. ati; latin et, etiam, et at dans at-avus, Curtius, gr. E., p. 207.

Atail. — V. Attal. — Ox., 1 (Ov.), p. 1059, 42. — Gl. vicem. — Contexte: Non poteris ipsa referre vicem.

Atanocion, ailés. — Lux., P. 1, 1. 19, 360. — Gl. alligeris. — Pluriel d'atanoc, dérivé en ac (Zeuss, p. 849, 850), de atan penna = \*petna; racine pat, avec chute du p initial ario-européen: grec πέτ-ο-μαι; latin prae-pe(t)-s; anc. hautall. fēdara « ailes »; slav. pŭta « oiseau »; gallois etn; irl. anc. én, Zeuss, p. 776; cathol., ezn « oiseau »; arm. mod. evn, Troude; vannet. ein; bas-vannet. īn.

Atar, oiseaux. — Ox., 1 (mens.), p. 1060, 22b. — Houbeim atar. — At-ar « oiseaux », Zeuss, p. 828; eterinn « un oiseau », Ox., 1 (mens.); gall. mod. adar « des oiseaux », ederyn « un oiseau », Spurrell; atar = \*pat-ar avec chute du p ario-européen. V. atanocion. Cf. anc. haut-all. fēdara « ailė »; grec πτε-ρέτν, Curt., gr. E., p. 210.

Attal, la même valeur, équivalence. — C. C. V, p. 7, n° 30. — Gl. uicarium. — Contexte: Qui percusserit animal reddet uicarium (Lev., xxiv, 18). — Composé non de at = ate, et ail « alternance », comme l'a supposé Zeus, pour atail, mais de at = irl. aith répondant au latin re (Zeus, p. 900), et de tal = irl. taile « salaire »; arm. talvout « valoir, payer » (Troude); bas-vannet. talout « valoir ». Cf. τέλος « taxe, impôt », Curt., gr. E., p. 221.

Attanoc, ailé. — Bern., p. 7, n° 34. — Attanoc, i. cle-hurin, gl. musca uolitans. — Attanoc « ailé », clehurin, « frelon, taon ». V. atanocion. — Le double t n'a pour but que de mieux marquer l'état dur de la ténue. Cette écriture, fréquente en ancien irlandais, paraît avoir été familière aux Bretons. Les gloses à Mart. Cap. en présentent un grand nombre d'exemples pour le c final.

Auituer, ?. — C. C. V, p. 43, nº 238. — Gl. degente sub

censu. — Contexte: De degente sub censu nihil commendante (xli, 8, W.). — Rien de satisfaisant.

Aul, mur. — Juv., p. 390, P. 1. — Moenia aul « mur Bethleem ». — Cf. irl. elo, i. oaul, i. mur doronsat gentiu « murus quem fecerunt gentes », O'Mulc., gl. H. 2, 16, col. 103 (Beitr., VII, p. 411).

Aur, or. — Ox., 1 (alph.), p. 1059, 20<sup>a</sup>. — Emprunté au latin, autrement nous aurions aus.

Aur. — V. Aurcimerdricheticion.

Aurcimerdricheticion, qui a trait à un horoscope. — M. C., p. 407, fol. 46 b. a. — Gl. orospica (leg. horoscopa?). — Contexte: Uasa quae orospica vel orologia memorantur, E., 201. — Composé de aur «hora», de com + air, et de dricheticion, pluriel de drichetic, dérivé d'un thème drich, gall. drychu « rendre évident»; cf. erderch « évident »; racine dark, grec déproux; racine sanscr. darc (dark); ancien sax. torht « éclatant »; irl. ad-con-darc « conspexi », ir(air)-dircc « conspicuus », aur-dairc, Wind., Wört., p. 381; Curtius, gr. E., p. 134. — M. Stokes voyait dans comer l'adjectif irlandais comair « opposé à ». L'irlandais ancien présente aur-chomair « à l'opposé de » (Wind., Wört., p. 381), mais nous n'avons pas en breton d'exemple d'aur pour are.

Aurleou, horloger. — M. C., p. 406, fol. 46 a. a. — Nouir aurleou « c'est-à-dire les horloges », gl. nomonum stibi, E. 197. — Composé de aur « hora » et de leou, pluriel de le. Cf. irl. uair-le (Stokes).

## В.

Bahell, hache. — Ox. 2 (pens.), p. 1061, 42°. — Gl. securis. — Il faut peut-être lire buhell; irl. biáil, Wind., Wört., p. 389; Zeuss, p. 250; gall. mod. bwyell; armor. cath. bouhazl « coignée »; arm. mod. bouchal (Troude), et bouhal. Cf. Vieux germ. bihal, bigil. Grimm, Gr., 1, p. 96, troisième édition, le rapporte à Bigellus. Ducange donne un mot latin, bicellus. Voir Ebel, Beiträge, II, p. 173.

Bar, v. Barcot. — C. C. V., p. 53, nº 294. — Gl. caragios. — Contexte imprimé: Admoneo vos pariter, ut nullus ex vobis xaragios et divinos et sartilegos requirat (lxiv, I, W.).

M. Stokes compare 'irl. bar i. sai « un sage, un sorcier »; Corm. Tr., p. 28; c'est sans doute le commencement de barcot.

Baranres, rangée, file. — Eut., p. 1052, 3b. — Gl. linea. — Gall. mod. baranrhes « rangée de front », « file de soldats »; de baran « manifestus » et rhes « séries? ». Cf. irl. rais « sentier », Wind., Wört., p. 733; raisim « écrit? » O'Reilly.

Barcot, devins, imposteurs. — C. C. IV (manuscrit 3182, Bibl. nat, fol. 153, deuxième colonne). — Cette glose est inédite. Barcot glose caragios dans la phrase: admoneo vos pariter ut nullus ex vobis caragios, divinos et sortilegas requirat. Barcot est un pluriel formé sur le bas-latin barcus, impostor, à côté de bardus (Diefenbach, suppl. à Du Cange).

Bardaul, poétique, bardique. M. C., p. 386, fol. 1 a. b. — O'r bardaul leteinepp, gl. epica pagina. E, 2. — O est la préposition marquant l'ablatif, r le reste de l'article ir, leteinepp signifie « surface, page ». V. Leteinepp. Bardaul est un adjectif en ālis, dérivé de bard. Cf. irl. anc. bárd, Wind., Wort., p. 384; arm. cath. barz « menestrier », mimus; gall. mod. bardd, barddoniaeth « poésie », Spurrell.

Barr,?. — Ox., 2 (pens.), p. 1061, 42°. — Gl. colomaticus? — Le mot latin est obscur. Zeuss rappelle le gallois: barr: barr avel « coup de vent ». Peut-être le glossateur a-t-il vu dans colomaticus un rapport avec columnaticus (colomaticus et item cippus). — Gallois barr « sommet », Spurrell; cath., barr an penn « sommet de la tête »; irl. barr, id., O'Reilly.

Bat, stupeur, étourdissement. — C. C. V, p. 49, n° 272. — Bat uel crit, gl. frenesim « stupeur et étourdissement. — Contexte: De in frenesim versis (xlvii, 16, W.). — Cf. irl. anc. bait « idiota », Zeuss, p. 30; W. B., 12; irl. mod. baot, O'Donovan; Poèmes bret., de la Vill., badou « étourdissement »; arm. mod. bād, Troude; voc. corn. badus « lunaticus »; goth. bauths, Luke, xiv, 34; Stokes, The orl. Gloses, p. 49. M. Stokes suppose ce mot emprunté, sous prétexte que le t de bat n'est pas devenu z. Cela serait contraire à toutes les règles de la phonétique bretonne. Le t ne donne guère z que dans les quatre cas suivants: 1° lorsqu'il est précédé de r ou l; 2° lorsqu'il est double ou précédé d'une muette; 3° quand il est entre deux voyelles; 4° quand il est suivi d'une continue sonore. Voir D'Arbois de Jubainville, Mémoires de la Société de Linguistique de Paris, tome IV, p. 265.

Beb ou Bed, tombeau. — C. C. V, p. 21, n° 114. — Gl. tumuli. — Contexte: Cum vero peccata gravia deprimunt, non ad absolutionem, sed ad majorem damnationem tumuli in ecclesia ponuntur (xviii, 8, W.). — Corn. beth; gall. bedd; arm. béz, bé; latin fossa, cf. fodio (D'Arbois de Jubainville cité par M. Stokes). Depuis la publication de ses gloses d'Orléans, M. Stokes a trouvé dans O'Reilly une forme beabh « tombe ». Cf. grec βωμο'ς? (Some notes on the Orl. Gloses).

Beheit, jusqu'à ce que. — Ox., 1 (de mens.). — Beheit est composé de pe, pa, et de héd « longueur? » Zeuss, p. 691. Cf. arm. mod. keheit « aussi loin que » = cohiton, Cart. Red., cihitun (Lib. Land.), Zeuss, p. 691. Pour héd, cf. irl. mod. séada « long », O'Reilly.

Bemhéd, tribu. — Juv., p. 393, P. 7. — Uires nomenque genusque i. tribus i. bemhéd. — Contexte: Sed tunc forte noui capitum discussio census Cæsaris A[u]gusti jussis per plurima terrae Discribebatur, Siriam tum jure regebat. — Cf. irl. mod. béim? « tribu, race », O'Reilly. L'é long de béim présente une difficulté sérieuse. Cependant l'accent portant sur la dernière, cet ē a pu être abrégé, comme cela est continuel en gallois moderne. Ex. Llws, plur. llyson; Llwg, plur. Llygou, Spurrell.

Beneticion. — V. Dubeneticion.

Ber. V. arber. V. aperth.

Bet, jusqu'à. Juv., p. 411, P. 84. — Bet circhinn ir guolleuni. Usque ad occiduum coeli. — Contraction pour behet? On trouve dans les Mabinogim pehit, pahit « que longitudine »

et *pyt*, Zeuss, p. 691.

Betel, bouillonnement. — Eut., p. 1052, 4°. — Gl. bulla (leg. bullio). — Zeuss lisait betell, tout en remarquant que le c et le t sont fort difficiles à distinguer. M. Stokes, Beitr., IV, 424, avait supposé bècel. L'édition Lindemann, p. 157 (Corp. gr. lat. vet.), donne bullio. Le rapprochement que fait la deuxième édition de Zeuss, d'après Stokes, de becel avec le gallois bogell, bogail « ombilicus »; cathol., beguel; arm. mod. bégel, très acceptable au point de vue phonétique, devient tout à fait insoutenable devant la lecture bullio. Cf. anbithaul, gl. fervida.

Be::u,?. — Juv., p. 404, P. 56. — Fila be::u. — Contexte: Sed quia nulla subest siccis constantia glebis inserto arescunt radicum fila calore. — Belou? gall. belysen « ce qui

sert pour couvrir en chaume », Spurrell.

Bi. — C. C. V., p. 46, n° 251. — Gl. fore (xliv, 18, W.). — Bi pour bidut — arm. bezout? Forme verbale de la racine bhu. V. Zeuss, 564.

Bi, sera. — Juv., p. 401, P. 37. — Quid? papeth bi « quelle chose sera. » — Contexte: Quid si coelestis (ms. celestes) uires conscendere sermo Coeperit, et superas rerum comprehendere formas. — Bi = irl. forme absolue: bid, forme jointe: bia (ro bia = « erit »); c'est la troisième personne du singulier du futur du verbe substantif de la racine bhu. V. Zeuss, 497.

Bibid, accusé, coupable. —M. C., p. 404, fol. 41 b. a. —Gl. rei. — Contexte: Conciliantur igitur animi tum personae tum rei dignitate. E. 164. — Irl. anc. bibdu « reus », Zeuss, p. 790; bibdamnact, « culpa », Zeuss, p. 775, Wb. 1<sup>d</sup>; irl. mod. biodba « coupable », O'Reilly; bidba « accusé », O'Donovan, Suppl.

Bichan, petit. — Ox., 1 (mens.), p. 1060, 22<sup>b</sup>. — Ir nimer bichan, Zeuss, p. 218. — Pour an dans les adjectifs, voir Zeuss, p. 823. Cf. irl. becc; gall. bach, Spurrell; arm. bichan (dérivé en an de becc). — Ox., 1 (mens.), p. 1060, 22<sup>b</sup>, asse bichan « petit as ». — Ox., 1 (mens.), p. 1060, 22<sup>b</sup>, ir nimer bichan « le petit nombre ». Ox., 1 (mens.), p. 1060, 23<sup>a</sup>, ir bis bichan « le petit doigt ».

Bicoled, fureur, démence. — Lux., P. 2, l. 1, 361. — Gl. uecordia. — Le gallois bygylu « menacer », bygwl « menace », a une autre forme bwgwl qui rend l'assimilation à bicoled difficile, sans parler de la différence de sens. — Bi = irl. mi? préfixe qui donne un sens défavorable au mot auquel il se joint. L'échange entre b et m initiale n'est pas sans exemple: benyw et menyw « femme », bywion « fourmis » et mywion, Spurrell. Pour coled, il faudrait le rapprocher de calon « cœur »?

Bid, monde. — Juv., p. 407, P. 71. — Nulla nac en bid, « ni au monde », Beiträge, VII, p. 413. — Contexte: Lætitia inventae maior tum nascitur agnae, quam pro cunctarum numero quod nulla residit. — Gaulois bitu, cf. bituriges « les rois du monde », Zeuss, 11, 20, 70, etc.; irl. bith, Wind., Wört., p. 390; Zeuss, p. 238; arm. béd, Troude; haut-vannetais běd (e muet); gallois byd, Spurrell.

Biheit, jusqu'à. — Ox., 1 (mens.), p. 1060, 23°. — Biheit heitham « jusqu'à l'extrémité. » V. beheit.

Binam. — V. Etbinam.

**Binfic,** bienfait. — Ox., 2 (pens.), p. 1062,  $43^{b}$ . — Gl. beneficium. — Du latin beneficium. Le maintien du c prouve que ce mot a été emprunté de bonne heure, au moins avant le vr° siècle, le c latin suivi de i se prononçant s partout à cette époque.

Bis, doigt. — Ox., I (mens.), p. 1060, 22<sup>b</sup>. — Ir bis bichan « le petit doigt ». — Gall. bys, Spurrell; cathol., bes « doy »;

arm. biz, bez, Troude.

Bit, soit. — Juv., p. 400, P. 32. — Assit [leg. adsit] i. bit. — Contexte: Assit certa tuae, juvenis, constantia menti. — Troisième personne singulier impérat. de bod. Ex. bit y kerydar y distein « sit reprehensio majori domus », Mab., 2-7, Zeuss, p. 559.

Bit, nourriture. — Juv., p. 413, P. 92. — Dans anit arber bit, voir arber. — Bit = irl. biuth, datif de biad ou plutôt le génitif biith. Cf. grec βίστος. Il y a évidemment ici une trace de cas, probablement du génitif. Le nominatif irlandais biad (ia = ē) a pour correspondant le gallois moderne bwyd; l'armor. boed; le haut-vannet. buit. Cf. irl. anc. airbir biuth « utere vino », Wb., 29°, Zeuss, p. 447; am. ni airbertis bith, gl. tanquam non utantur, Wb., 10°, Zeuss, p. 447.

Bitat, tailler. — C. C. V, p. 30, nº 165. — Gl. resicaret. — Contexte imprimé: Nam Salomon... addit tria super legem, ut resecaret vitia populi (xxix, 5, W.). — Le gallois mod. bidio « tailler une haie » (Spurrell), rend parfaitement l'idée contenue dans resicaret. Cf. irl. mod. bidean « une haie » qui suppose une forme ancienne bit (O'Reilly); et le gall. bid « haie vive ». Bitat, d'après la forme, ne peut guère être qu'un infinitif en at d'un verbe dénominatif. Zeuss, p. 535. Il serait un peu hardi d'y voir une troisième personne du singulier du prés. second. subj. actif, analogue aux formes irland. du même temps en ad, Zeuss, p. 445, comme M. Stokes l'avait d'abord pensé. M. Stokes a adopté la supposition de M. Bugge, que bitat gloserait vitia. La glose est certainement sur resicaret et un pluriel en at serait chose extraordinaire, surtout en armoricain, Zeuss, p. 291-292.

Bit panim,?. — C. C. V, p. 33, nº 182. — Gl. usque. — Contexte: Si mulier sita in aetate puerili in domo patris se juramento constrinxerit et reliqua usque ait si pater statim ut audierit contradixerit, uota eius et iuramenta eius irrita erunt (xxxv, 5, W.). — Cette glose est marginale, et aucun signe n'indique à quel mot du texte elle peut se rapporter. M. Stokes la rapporte à usque « usque ad » et rapproche bit de bet

« jusque », Zeuss, 698, et panim du gallois pan « lieu » et de l'irlandais can « d'où? » Panér est encore usité en vannetais pour désigner un village.

Biunrun,?. — C. C. III, p. 20, nº 98. — Gl. epimachus? - Contexte: Comedere debetis... attacus atque epimachus ac locusta, Levit., xi, 22) — Epimachus — ophimachus δφιομαγος? M. Bugge conjecture que biunrun est pour bianran, composé de bian = bichan et de ran = rana qui, dans les dialectes germaniques, signifie sauterelle. La disparition complète du c par l'aspiration, à cette époque, est impossible. Voir bichan. L'u de biun pour a constitue une autre difficulté. Run pour ran est également inexplicable.

**Bleoc**, *chevelu*. — C. C. V., p. 38, n° 213. — Gl. criniti. - Contexte: alii criniti incedunt, ne vilior habeatur toma sanctitas quam comata (xxxix, 3, W.). — Corn. bleuak; gallois mod. bleuoq, Spurrell; cath., sing. bleuen « poil »; pluriel bleu; arm. mod. blio, Troude. Cf. bleuporthetic, gl. lanigerae (Ox., 1); irl. bra « sourcils, » Wind., Wort., p. 401; dá briad (gén. du duel); grec ὄ-φρυ-ς; sanscrit bruva, anc. haut all. brawa; nouv. haut all. braue; slav. bruvi. M. Stokes, Beitr., VIII, p. 336, rattache bleu à la racine φλυ.

Bleocion, chevelus. — C. C. V., p. 51, nº 281. — Gl. pilosos. — Ms. pilossos. — Pour le contexte, voir anscantocion. — Pluriel de bleoc.

**Bleuou**, cheveux. — Lux., P. 2, 1, 12, 368. — A bleuou, gl. jubis « par la crinière ». — A part. marquant l'ablatif ou a = ac « avec », et bleuou « cheveux, crins », pluriel de bleu. V. bleoc.

Bleuporthetic, chevelue. — Ox., 1 (Ov.), p. 1055, 38a. — Nom ir bleuporthetic, le « Temple de la chevelue », poilue, gl. lanigerae templa. — Contexte: nec fuge lanigerae memphitica templa juuencæ. — De bleu, V. bleoc, et porthetic, dérivé en etic de port, emprunté au latin portare. Cf. gall. porth « aide, qui porte », Spurrell.

Blin, mou. — C. C. V., p. 48, nº 268. — Gl. tepore. — Contexte: Melior est pœnitentia brevis reddenda, quam longa et remissa cum tepore mentis, in qua nihil stricte agitur (xlvii, 8, W.). — Gall. mod. blin « fatigué », Spurrell.

Blinder, mollesse. — Am. Bern., p. 12, nº 60. — Gl. segnitia. — Substantif formé de blin, à l'aide du suffixe der = ter. Cf. irl. ter (V. Zeuss, p. 829, 782). Blin serait-il pour LOTH, Vocabulaire.

mli-n? Cf. grec ά-μ6λύνω, ά-μ6λύ-ς = ά-μλύσς. V. Curtius, gr. E., p. 326. Pour i breton =  $\bar{u}$  long, V. Zeuss, p. 100.

Blinion, mous. — Lux., P. 1, 1. 12, 355. — Gl. inertes. — Pluriel de blin. V. blin. — C. C. V., p. 38, n° 210. — Gl. tebefacti (xxxix, 3, W.).

Blot. — V. unblot.

Bloteit,? Ox. 2 (pens.), p. 1061, 42°. — Gl. spumaticum. — D'après Du Cange, suivant l'autorité d'un glossaire saxon d'Aelfric, le *spumaticum* est un mets fait avec de la farine et cuit dans la poèle, Zeuss, p. 1061. Bloteit est un dérivé de blot. Gall. blawd « farine. V. unblot.

Bocion, pourris, mous. — Bern., p. 6, nº 27. — Gl. putres. — Cf. irl. bocc « tener », O'Davor., p. 102; Boc, Wind., Wört., p. 400; vannetais poug? amzir poug « temps mou »? Pluriel de buc. V. buc.

Boco. — C. C. V., p. 41, nº 223. — Gl. paulo, dans paulo remissioris regulae (xxxix, 9, W.). — Peut-être pour poco = pauco.

Bodin, troupe. — Bern., p. 9, n° 43. — Gl. manus. — Contexte: Hic Dolopum manus, hic sævus tendebat Achilles (Aen., 11, 29). — Id., Lux., Zeuss, p. 1065, bodin, gl. phalangem. — Cf. gallois byddin « troupe », Zeuss, p. 90; irl. buiden, Kuhn's Beiträg., II, p. 174; irl. ho buidnib (gl. copis = copiis), gl. mil. 34 C (édit. Ascoli, p. 106). M. Stokes, Beiträge, VIII, 332, rapproche ce mot du goth binda bandi « lien »; sanscrit bándh-u-s « liaison »; grec πενθ-ερός « beaufrère? » V. Curtius, gr. E., p. 261.

Bodiniou, troupes. — Lux., P. 1, L. 21, 361. — Gl. phalangis. — Pluriel de bodin.

Bódláún, de bonne volonté. — Juv., p. 400, P. 35, án nibóth án bódlláún « s'il est, consentant ou non consentant »?
ou « s'il n'y a pas de gain ou s'il y a gain »? — Cf. gallois
boddlawn « content », boddlondeb « contentement », Spurrell;
cf. irl. anc. budigim « je suis content », Wind., Wort., p. 408.
M. Stokes propose d'identifier bod avec bath, voc. corn. bathor « trapezeta. » L'a que l'on retrouve non seulement en
cornique, mais en gallois moderne (V. Spurrell), suffirait à
faire rejeter cette explication. De plus, le th persistant de
bathol, bathor à toutes les époques ne permet guère de remonter à une forme avec d en vieux breton. Le gallois budd
« gain » eût donné un sens absolument satisfaisant, mais il

correspond à un ō long irlandais. L'ō long irlandais n'a pas généralement pour correspondant un ō breton. Cependant Zeuss cite comme identique à buadach « victorieux » le nom d'un chef breton armor. bodicus, Zeuss, p. 22. Le cartulaire de Redon nous donne également boduuoret et buduuoret, bodin et budin, etc. (p. 636, 637, 638). Cf. gallois moy. diuudyauc « inutile «, racine bud, bōd « profit », Zeuss, p. 814.

Boestol, de bête. — C. C. III, p. 19, nº 92. — Cunnaret boestol, gl. beluina rabies « rage de bête ». Pour le contexte, voir aceruission.

Bostol, leg. Boestol, de bête. — C. C. V. — Gl. bilbina (leg. belluina). — Emprunté au latin bestia, dérivé en -āli. Il est remarquable que le breton boestol et l'irlandais ancien béisti « bestiae », Wb., Zeuss, p. 251, supposent une forme en ē long. Cet allongement est sans doute dû à l'accent.

Boitolion, nourrissants. — Lux., P. 1, 1. 15, 356. — Gl. esciferis. — Pluriel d'un dérivé en -āl de boit. V. bit.

Boned, race, noblesse. — Juv., p. 405. P. 57 (livre III). — Gentem boned. — Gall. mod. bonedd, Spurrell; irl. bunad. Cf. latin fundamentum; grec πυθ-μήν; sanscrit budh-ná-s; irl. bond, bonn « solea », Curtius, gr. E., p. 262.

Bos,?. — Ox., 1 (mens.). p. 1060, 23<sup>a</sup>.

Boutig, étable. — Eut., p. 1053, 6°. — Gl. stabulum, boutig, m. à m. maison des vaches. — M. C. — De bou = vache, et tig = maison; gall. beudy, Spurrell; gall. et armor. buch « vache ». Bou = irl. bó, bóchaill = bou-céle; Wind., Wört., breton bugel « pâtre ». p. 400; latin bō-s (rac. bov); grec βου-ς « bœuf »; sanscrit gāus (racine gav); anc. haut-all. chuo « vache »; slav. gov-edo « bœuf. ». Tig = irl. teg, tech, tuige « stramen »; gall. ty, tai « maison », Spurrell; armor. ti, Troude; haut-vannet. tei; latin teg-o, tectum; anc. nor. thak « toit »; slav. stěg-in « je couvre »; sanscrit sthag « cacher, envelopper »; grec στέγ-ω, τέγ-ος « toit », Curtius, gr. E., p. 186.

Bracaut, boisson fermentée, sorte d'hydromel. Ox., 2 (pens.), p. 1061, 42<sup>a</sup>. — Gl. mulsum. — Cf. gall. moderne bragod, bragodi « fermenter », bragdy « brasserie », etc., Spurrell; voc. corn. bregaud « idromellum, mulsum »; cf. grec βράσσω « bouillonner ». La racine de ce mot, il est vrai, n'est pas encore parfaitement éclaircie. V. Curtius, gr. E.,

p. 587. — *Brachaut*. Ox., 2 (mens.), p. 1063, 44°. — Gl. mellig:tum, pour melligatum = mellicatum. Id.

Bran. V. morbran.

Brat, fourberie. — C. C. V., p. 30, n° 168. En marge, en face: Filiae Selphat... accesserunt ad Moysen... dicentes: pater noster mortuus est non habens filios... cur privamur hereditate ejus? (xxxii, 19, W.). — Cf. gall. mod. brad « fourberie »; corn. bras; anc. irl. mrath, M. l. 1, 33<sup>d</sup>; cf. français barat, d'où l'anglais barratry? Stokes.

Braut, jugement. — Ox., 1 (alph.), p. 1059, 20. — Judicium. — On trouve en irlandais pour ce mot une double forme: bráth et brěth. Wind., Wört., 402, 403, Zeuss, 238, 241. M. D'Arbois de Jubainville nous fait remarquer que dans le Senchus mor (210, 260), le mot brath a le sens de « décision judiciaire », et que les décisions des temps mythologiques présentent la forme bráth, celles des temps de Conchobar et Ossian, la forme breth. Cf. gaulois vergo-bretus, composé possessif « l'homme au jugement efficace, l'homme qui fait exécuter les jugements. » Dérivés de brêt: brithem « juge »; brithemnacht « jugement », Wind., Wört., p. 404; gallois mod. brawdwr « juge », brawd « jugement »; cf. modebroth, serment ordinaire à Saint-Patrice, praef. Corm., Zeuss, p. 94; cf. Bratu-spantium. César, ap. Zeuss, p. 11.

Breith. Voir bronnbreithet.

Brenn. V. arci-brenou.

Bréni, proue. — Juv., p. 399. P. 31. — Proram ir bréni « la proue ». — Cf. irl. bruinecha (gl. proretas), Lor. Gild., ir. Gl., p. 138; irl. mod. braineac « le chef, le capitaine », O'Reilly; voc. corn. hebrenciat plui pi oferiat (gl. presbyter); gall. mod. hebryngydd « conducteur », hebrwng « action d'accompagner », Spurrell; Cathol., hanbroug, arm. mod. ambrouga « accompagner », Troude; vannet. ambroug.

Brethinnou, langes. — Ox., 1 (Ov.), p. 1057, 39<sup>b</sup>. — Map brethinnou, gl. in cunis « langes d'enfant ». — Pluriel de brethin, dérivé de brat. Cf. irl. brat « manteau », Wind., Wört., p. 401; a brat tollcend « chasuble », mot à mot : son manteau à trou pour la tête, (prophétie annonçant l'arrivée de saint Patrice en Irlande. O'Curry, Mss. mat. p. 624.).

Bricer, touffe, aigrette. — M. C., p. 389, fol. 4 aa. — Ir carnotaul bricer, gl. uitta crinalis. V. carnotaul. — Contexte: interea tractus aerios jam Phæbus exierat, cum subito ei

uitta crinalis inmutatur in radios laurusque, E., 12, 13. — Gall. mod. briger « touffe, cheveux », brig « sommet », brigant « highlander, montagnard ». La forme moderne brigant est pour une forme ancienne bricant. Une forme ancienne brigant eût donné briant ou brient. Ces mots de brig, brigant n'ont donc rien à faire avec le nom des Brigantes, comme on l'a cru. Voir plus bas brientinion.

Brientinion, nobles, libres. — C. C. V., p. 34, n° 183. — Gl. ingenuis. — Contexte: De captivis ingenuis in eodem sabbato liberandis (xxxvi, 3, W.). Brientinion est le pluriel d'un dérivé brientin qui suppose un thème brigant: guobri, Ox., 1 (gl. gravis), guobriach, Ox., 1 (gl. sapientior); irl. anc. brig « valeur, force », Wind., Wört., p. 403; gall. mod. bryeint, breint « privilège », breenin « roi », Zeuss. p. 845. Le nom de brigantes signifie donc nobles, forts, puissants. Boll. mart., 3, 269, mater eius (s. Endei) brig nomine id est vigorosa vel virtuosa. Cart. de Red., noms propres: Catwobri, Haelwobri, Zeuss, p, 21 en note.

Brith, tacheté. — Juv., p. 399, P. 30. — Pictam brith. - Contexte: Jamque dies prono decedens lumine p..... Inciderat furuamque super nox caerula pallam Sidereis pictam flammis per inane trahebat. — Gall. braith, brith, Spurrell; arm. mod. briz; vannet. bric'h. Le c'h vannetais = z des autres dialectes représente une ancienne dentale; irl. anc. brecht « varius » = mrecht, Wind., Wört., p. 302, Zeuss, 856, mrechtrad « varietas »; irl. anc. brec « teint », Wind., Wört., p. 402. Tous ces mots supposent une racine brec, et un dérivé brect. V. plus bas bronn-breithet. On en a rapproché Britannia et Britto. Les deux tt expliqueraient l'aspiration en breton. Mais il n'est pas sûr que Britto ait le sens de tatoué. Britto et Britannia nous semblent devoir être séparés de brith, brecht et être rapprochés du gallois brythol « impétueux »; brython « breton », brythoneg « langue bretonne », brythaint « tumulte ». Les deux racines ont été facilement confondues, ct et tt donnant des aspirées en breton.

Bronnbreithet, au sein tacheté. — Ox., 1 (Ov.), p. 1058, 40°. — OEtinet bronnbreithet, gl. cicadae « oiseaux au sein tacheté. » — Composé de bronn = irl. bruinne, Wind., Wört., p. 405; gall. bron, Spurrell; arm. bron, Troude; et de breithet, dérivé d'un thème brect, irl. brec, Wind., Wört., p. 402.

Bronneed, voile pour la poitrine. — Ox., 2 (pens.), p. 1062, 43°. — Gl. bullo. — Composé de bronn « sein », et de ced, que Zeuss rapproche du gallois cwdd « tegmen ». Cwdd, d'après Spurrell, signifie « cavité », « abri ». L'w de cwdd ne laisse pas que d'embarrasser. Il est plus facile d'identifier ced avec l'irlandais actuel cedac « manteau, voile ». Ced est pour cet. Voir guelcet. D final pour t, quoique rare à cette époque, n'est pas sans exemple. V. plus haut bid « monde » pour bit.

Broolion, du pays. — Bern., p. 9, n° 45. — Gl. patrias. — Pluriel de brool, dérivé de bro; gallois bro « pays », anc. irl. mrug; gothique marka; latin maryo; gaulois Brogæ: Scolies à Juvénal, satire VIII, vers 234: brogae Galli agrum dicunt. Edit. Heinrich, t. I, p. 255. — Ce mot a donné le gallois cymro = com-bro pour com-brog « un gallois », pluriel cymri, Cymru « pays de Galles ». Com-bro signifie « homme du même pays ». Ce mot n'est pas de formation ancienne et c'est à tort qu'on l'a rapproché du nom des Cimbres. Il a servi de base à des distinctions que rien ne justifie entre les peuplades celtiques: Celtes et Kymri; tout cela n'existe que dans l'imagination de quelques historiens et des anthropologistes, chez lesquels il paraît très en faveur. V. Zeuss, p. 207.

Brot, zèle, chaleur. — C. C. V., p. 47, n° 262. — Gl. zelotipiae, spiritus (xlvi, 37, W.). — Gallois brwd « chaleur », brwdfrydig « zélé »; irl. bruth; Wind., Wört., p. 406; F. B., 30, 85; Corm. Tr., p. 77; racine BHRU. Voir Curtius, gr. E., n° 415.

Brothrac, robe, vêtement brodé? — C. C. V., p. 42, nº 235. — Gl. taxam. — Pour le contexte, voir colcet. — Cf. irl. brothrach, « couverture de lit » Wind., Wort., p. 405. — M. Stokes le donne comme ayant le sens de vêtement brodé et comme glosant agipam; taxam, en effet, signifie « bourse »; agipam serait pour acupita; broz, en breton moderne, broc'h en vannetais, signifie « robe ». Pour agipam voir latic et guelcet.

Brouannou. — V. aball brouannou.

Brut, volonté, zèle. — Juv., p. 406, P. 66. — Est animus (is brut mihi) « j'ai à cœur ». — Contexte : Cœlestisque tibi claves permittere regni Est animus (is brut mihi) terrisque tuo quae nexa relinques Arbitrio cœlo pariter nodata manebunt. Voir brot.

Bu, fut. — C. C. V., p. 39, n° 219. — V. anfumetic. — Bu, troisième pers. sing. du prétérit du verbe substant. de la racine bhu, identique au gallois bu, Zeuss, p. 561.

**Buc**, pourri, mou. — Bern., p. 4, nº 13. — Gl. putris, i. buc. i. mollis.

Buch, vache. — Ox., 1 (Ov.), p. 1055, 38°. — Gl. juvencae. — Gallois bu « vache », buches « vacherie », Richards; arm. buc'h, bioc'h, Troude; bas-vannet. bieuc'h; irl. bó « vache », Zeuss, 272; Wind., Wört., p. 400. V. bou-tig.

Bud, gain, profit. — Lux., p. 2, l. 20. — Gl. bradium (= bravium; cf. βραδείον). — V. Budicaul.

Budicaul, victorieux. — Ox., 1 (Ov.), p. 1058, 39°. — Gl. victo = (si viceris, victor). — Contexte: Qui fugis ut vincas, quid victo, Parthe, relinques? — Dérivé en ali de budic, dérivé lui-même d'un thème bōd: gall. mod. budd « profit, gain », Spurrell; irl. buaid « victoire », Wind., Wört., p. 406; Zeuss, p. 233. — Cf. Bodiocasses, Bodiontici, Teuto-bodiaci (Plin.), Boudicea, Tacite? Bodicus, Britannus comes, Grég. Tur., 5, 16 (Zeuss, p. 22). — En breton l'ō long vieux celtique devient u. Zeuss ne cite que deux exceptions: impog « osculum »; irl. bóc; vannet. pog, et o = irl. 6, ua (préposition correspondant au latin a, ab); et encore, ajoute-t-il, cet o peut-il s'expliquer par une contraction de la diphtongue au.

Buenion, prompts. — Lux., p. 2, l. 4, 363. — Gl. concitis. — Pluriel de buan « prompt ». — Gall. mod. buan, Spurrell; arm. buan, Troude; vannetais bion.

Bues, étable. — C. C. V., n° 278. — In bues, gl. in bobaello (leg. in bovello), (liii, 5, W.). — M. Stokes suppose que bues est pour buches; gall. buches, locus mulgendi vaccas (Davies). La perte complète du c par l'aspiration est inadmissible vers le commencement du ix° siècle. Mais cette glose nous paraît de seconde main et pourrait être du xii° ou xiii° siècle. Ce mot peut d'ailleurs être simplement formé de bu et d'un suffixe es. V. buorth (gl. bovello), C. C. IV.

Bun,?. — Lux., p. 2, l. 2, 362. — Gl. incerte? — M. Rhys suppose que bun glose uiraginis. Bun serait alors identique à l'irl. ben, Wind., Wört., p. 385; Zeuss, p. 241; en composition ban; irl. mod. bean, O'Reilly; gallois mod. benyw, Spurrell; irl. in-gen « fille »; anc. pruss. ganna « femme »; goth. quin-θ « femelle »; latin gen-us; sanscr. ganitar « genitor »; grec γυν-ή « femme ». (Curt., gr. E., p. 175.)

Buorth, étable à bœufs. — C. C. IV, p. 21, n° 101. — Gl. bouello. — Contexte: Canis peccorum quodcumque mali fecerit in bouello vel in pascuis. Bovellum = bovile dans les Can. Hib., lib. 51, cap. 5, du Cange. — Composé de bu, irl. bó; V. boutig et de gorth, armor. garz « haie »; corn. gorth dans luworth; Lowarth = arm. liorz; gall. Lluarth; cf. irl. anc. lubgort « hortus », Wind., Wört., p. 671; Corm., p. 27; cf. grec χόρτος; latin hortus, Curtius, gr. E., p. 200.

Cadr, beau. — Lux., P. 2, 1. 2, 362. — Gl. decoreo. — Gallois mod. cadr « fort, puissant », Spurrell; Cath. cazr « beau »; arm. mod. kaer; vannet. kèr; noms propres: Le Cadre (dans le Morbihan français), nom breton resté sous la forme ancienne, parce que le breton a disparu de bonne heure dans cette région, vers le xiº ou xiº siècle. — Cf. grec xε-xαδ-μένος « orné », Pind. Ol., 4, 27; xόσ-μος, mundus « ornement »; sanscrit çad, Curtius, gr. E., p. 138. L'irlandais ancien caid « saint, pur » (Wind., Wört., p. 410), se rattache plutôt à xxθ-xρός. Signalons une forme candr « beau » à côté de cazr dans les Poèmes bret. de La Villem., p. 179, str. 90. La nasale a pu maintenir le d. La nasale a pu naître par analogie avec candor. Peut-être est-ce une autre racine, et faut-il avec candor rapprocher ce mot de candela, candere. V. Curtius, gr. E., p. 138.

Caiauc, livre, livre relié? — Ox., Î (Ov.), p. 1056, 39. — Ircaiauc, gl. libellum, poscit «l'écrit ». — Dérivé en -āco-d'un thème cai. — Zeuss en rapproche le gallois cai, pluriel ceion « collection ». Caeadu (e représente i, cf. mael = mail; hael = hail) signifie aujourd'hui en gallois « couvrir, enfermer, relier ». V. caiou.

Caiou, enclos, fortifications. — Lux., P. 2, 1. 13, 370. — Gl. munimenta. — Pluriel de cai. Cai est rapproché par M. Rhys du germanique hag, anglo-saxon hege, anglais hedge; il suppose un thème cagha. — L'idée contenue dans caiou paraît bien être celle d'enclore, d'enfermer. Cf. gall. mod. cae « enclos, haie », caead « fermé, clos », caeog « enfermé, tordu », caeor « bergerie », Spurrell; armor. quae « haie d'épines » (Cathol.). Cf. caer « mur, fort, ville »?; arm. kear, kér « ville »; irl. cathir « ville, cité », Zeuss, p. 259, Wind., Wört., p. 415. M. Stokes a eu tort, comme le fait remarquer Curtius, gr. E., p. 168, d'identifier cathir avec le latin castrum qui suppose un thème cad, scad. Cathir, génitif cathrach (= cathar-ac-as) est composé comme nathrach « serpent

d'eau », latin natrix. M. Stokes, Beiträge, VIII, p. 312, cite le bas-latin cayum « maison ».

Caitoir. — Ox., 1 (Ov.), p. 1059, 41<sup>b</sup>. — O caitoir, gl. pube. — Contexte: Pube premit rabidos inguinibusque canes. — Gall. mod. cedor « hair of pubescence », Spurrell; cath. quaezour, penil, l. pubes ou cest prime barbe; arm. kaezourek, pubère, Troude; irl. moy. catharac « pubes », Irl. Gl., p. 122, n° 1055; irl. mod. caith, O'Reilly.

Cálámennou, chaume. — Juv., p. 397, P. 25. — Culmos i. cálámennou. — Pluriel de calaman, dérivé de calam = latin calamus; gallois mod. calafaidd « comme un roseau », calaf « calami »; cathol. colouenn « ruche faite de paille »; arm. mod. kolo « chaume »; guen-goloff (cathol.) « mois de septembre », actuellement gwen-gôlô; bas-vannet. guenolo (mot à mot mois de la paille blanche). — En gallois ce mois porte le nom de medi, c'est-à-dire le mois de la moisson. Cf. grec χάλαμ-ος; anc. haut-all. halam, halm; slav. slama, Curtius, gr. E., p. 139.

Calat, dur. — Lux., P. 2, 1. 5, 364. — Gl. durili. — Gall. mod. calet; cathol. caledaff « endurcir », calet; arm. mod. kalet; irl. anc. calath « dur », Wind., Wört., p. 412; irl. mod. calad, O'Reilly; gaulois Caletes? — Curtius, gr. E., p. 144, rapporte ce mot au grec xáp-vo-v « noix », lat. carīna, goth. hardus, et l'identifie avec carrecc « rocher » (gallois), et carricc (irl.), cloch « pierre » (irl.). Ces rapprochements, phonétiquement, ne sont pas impossibles, mais ils ne sont pas de ceux dont l'évidence s'impose. Cf. Corssen, I, 516.

Cam, recourbé, tors. — Ox., 1 (alph.), 1059, 20a. — Gallois mod. cam, Spurrell; armor. cam; irl. anc. camm, Wind., Wört., p. 412; irl. mod. cam, O'Reilly; voc. corn. cam « strabo », camhinsic « injustus »; gaulois Cambodunum, Μορικάμδη. V. Zeuss, p. 84. — Camm suppose une forme camb, autrement l'm fût devenue v. Ex. hinham « le plus vieux » = arm. mod. henaff. — M. Stokes en rapproche avec vraisemblance le grec σκαμβός.

Camadas, convenable, juste. — Am., p. 12, nº 61. — Gl. habilis. — Contexte: Qui secundum uerba sancti Gregorii semetipsum metitur ipse habilis est. — Il faut probablement lire comadas; gallois cimadas (M. C.), gl. par; gall. mod. cyfaddas, Spurrell; irl. anc. comadas, Wb., 8b, Zeuss, 994; Wind., Wört., p. 438; composé de com et

adas; irl. mod. adas « bien, prospérité », O'Reilly. — D'après M. Stokes (Beiträge, VIII, p. 330), com-adas renfermerait la racine ¿3, sed; comadas serait analogue, comme composition, à l'allem. ge-setz.

Cannat, caution. — Eut., p. 1053, 6°. — Gl. vas, vadis. — Cannat « caution », dans le sens de personne prenant un engagement pour un tiers, ou faisant des propositions en son nom? — Gall. mod. cenad « ménager », Spurrell; arm. mod. cannat, Troude; cf. gall. caniatau « permettre »; vannetais canit « proposer »; arm. kinnig, Troude. — Eut., p. 1054, 8°. — Cannat, gl. vas, vadis.

Cannuill, chandelle. — Ox., 2 (pens.), p. 1063, 44 b. — Gl. lichinum. — Gall. mod. canwyll; cath. cantoell; arm. mod. kantol; vannetais kantuler « chandelier », vocab. corn. cantulbren « candelabrum », cantuil « candela »; emprunté au latin candēla. — Pour candēla, v. Curt., gr. E., p. 138.

Cant, préposition et préfixe verbal. — Irl. con, latin cum, grec κατά; gallois moy. kan, can, Leg., 7, 175, gan, Mab. 1, 10; Leg., 2, 1, 39; gall. mod. gan, Spurrell; corn., gans = gant, Zeuss, p. 153; armor. gant, Troude; cornouaillais gat; vannetais get, Zeuss, p. 685, 686. Préfixe cant, ken, cunt; irl. cat, cot, Zeuss, p. 873, 901.

Cant, avec. — Ox., 1 (mens.), p. 1060, 22<sup>b</sup>. — In libra mellis i. tréán cant mél. — Ox., 1 (mens.), p. 1060, 22<sup>b</sup>. — Dou eterinn cant hunnoid « deux oiseaux avec celui-là ».

Car. — V. Tancarauc.

Cared, tache. — Ox., 1 (Ov.), p. 1056, 38<sup>b</sup>. — Gl. nota. — Nec tibi per nutus accipienda nota est. — Gall. mod. cerydd; irl. caire, Ml., 28 Wind., Wört., p. 412; arm. carez « opprobre », Buh., 50, 4; cath. di-garez « causa ». Cf. latin car-ē-re; grec κάρ-νη « dommage », Hesychius (Curtius, gr. E., p. 148), ou grec κηλίς, gén. κηλίδ-ος « tache; κηλάς « chèvre marquée au front d'une tache sombre »; sanscrit kāla-s « noir »; slav. kal-ŭ « boue ». — Juv., p. 412, P. 86. — Gl. nequitiae. — Cont. Si nescire meos auderes dicere mores Nequitiæ tantæ veniam concedere possem.

Carnotaul, enroulé, en tas. — M. C., p. 309, fol. 4 a. a. — Ir carnotaul bricer. — Gl. uitta crinalis. — Pour le contexte, v. bricer. — Gall. carn « amas », carnu « amasser, empiler », Spurrell; irl. carnan « petite colline », d'après O'Reilly, carn « amas de pierres », Wind., Wört., p. 414.

Ebel suppose canrotaul « enroulé » d'un thème canraut == gall. mod. canrawd « circonvolution ». Cf. arm. mod roded « enroulé ».

Carr, char, voiture. — Eut., p. 1053, 5°. — Gl. vehiculum. — D'après les écrivains latins, le char gaulois portait le nom de carrus, d'où carrada, le contenu d'un char dans les livres du moyen âge (Zeuss, p. 81). Gall. mod. car, plur. ceir « radeau, traîneau », Spurrell; arm. kar, plur. kiri = « voitures », Troude; irl. carr. Ir. Gl., 263, Wind., Wört., p. 414; gaulois carrus, char des Gaulois, César, (Zeuss, p. 81.). Il faut sans doute rapprocher ce mot du sanscrit kar (kar) « se mouvoir »; latin curro, et en grec χαρ-π-άλιμος, χραιπ-ν-ό-ς. (Voir pour le π grec ajouté à la racine, Curt., gr. E, p. 60).

Carrece, rocher. — M. C., p. 405, fol. 42 a. b. — Gl. carubdim. — Contexte: ut si dicas laboriosam carubdim, E., 168. — Irl. carrice, Zeuss, p. 812, traduit par saxum dans Cormac; gallois mod. careg, Spurrell; arm. mod. karek, Troude. Pour la racine, voir Calat.

Carrecou, rochers. — Juv., Beiträge, VII, p. 412, P. 26, Beiträge, IV, p. 398, cárnécóu. — Scropea [leg. scrupea] carrecou. — Contexte: Uitalis uastis stipatur semita saxis, Caelsaque vix paucos ducit per scropea uirtus. — On a lu d'abord carnecou, qui eût signifié « amas de rochers ». La lecture définitive paraît être carrecou, pluriel de carrecc.

Casgoord, suite, satellites. — Ox., 2 (pens.), p. 1062, 43°. — Gl. satellites. — Il faut peut-être lire cosgoord; gall. mod. gosgordd « suite, escorte »; voc. corn. den coscor « cliens »; cathol. coscor « famille »; Poèmes bret. de La Vill., p. 185, str. 264: cosquor « famille », et quoscor « famille, bande », p. 255, str. 266. Zeuss suppose que le second terme doit être cord, identique à l'irlandais cuairt « tour, cercle »; mais l'úa irlandais eût eu comme correspondant en breton ū. V. Zeuss, p. 22-25, p. 99-100. Le sens du gallois gosgordd « escorte » semble indiquer une parenté avec le français escorte; latin scorta; espagnol escoltar; latin corgere (Diez, Etym. Wört., t. II, p. 21). Signalons pour la lecture casgoord le gallois casglu « rassembler », qui suppose une forme plus ancienne, casclu.

Casulhetice, vêtu d'un manteau. — M. C., p. 402, fol. 13 b. b. — Gl. penulata. — Contexte: ingressa est penulata, E., 54. — Dérivé en — etic de casul, du latin casula. L'h est due

sans doute à l'influence du suffixe — etic que la prononciation devait détacher assez fortement de casul; irl. cassal « penula ». Zeuss, p. 768, plur. cassla, F. A, 28, Windisch, Wört., p. 414; cath. casul « chasuble à prestre ».

Catalrid, turbulent, belliqueux. — Lux., P. 2, 1. 9, 365. — Gl. auelloso. — Avellum, d'après Ducange, a le sens de guerre ou guerre civile. Les trois dernières lettres, d'après M. Rhys, peuvent être lues ird, rid, mel ou nid. Catalrid, suivant M. Rhys, pourrait être composé de catal pour catol, dérivé de cat « combat » et du suffixe rid = gallois mod. rwyd; irl. -rad, red, Zeuss, p. 890. On peut objecter qu'en vieux breton le gallois rwyd eût eu pour correspondant ruid ou roed.

Catol, qui a trait au combat. — Lux., P. 2, 1. 3, 363. — Gl. auelloso. — Dérivé en āli de cat « combat »; gall. mod. cad, Spurrell, cadol « qui a trait à la guerre »; irl. anc. cath « combat ». Hy., 2; 57, Windisch, p. 414. Cf. Caturiges, César, Zeuss, p. 4, Catu-slogi, Pline, Catu-vellaunorum. Inscr. ap. Petrie, 1, 832-883, Zeuss, p. 87, Catullus (nomen Tricassini Galli. Inscript. Mur., 1068, 7, Zeuss, p. 4. L'armoricain kănn « combat » est sans doute pour kadn. Cf. etn « avis », lon « bestia » = lodn, forme cornique citée par Zeuss, p. 822, gallois llwdn, Spurrell.

Catteiraul, qui a trait à un siège. — M. C., p. 406, fol. 45 a. a. — Ir catteiraul retteticc strotur. — Gl. sella curulis. V. strotur. — Contexte: fasces et toga sella curulis magistratuum ornamenta sunt, E., 190. — Dérivé en -āli de cateir, du latin cathedra. Le diphthongue ei est ici produite par la chute du d. Voir Zeuss, p. 106. Gall. cadeir, cadeiriol, Spurrell; cathol. cadoer; arm. mod. cador, Troude; vannetais cadoér; irl. catháir, Wind., Wört., p. 7.

Caubal, barque. — Bern., p. 5, nº 18. — Gl. lembum. — Gallois mod. ceubal « barque »; vieux northumbrien cuople « petit navire », Stokes; Isid. orig., 19, 25: caupilus, caupulus, « genre de barque ». Aulu-Gelle, 1, 25, 5: caupuli.

Cauell, berceau, corbeille. — Bern., p. 5, n° 15. — Cofinus uel cauell. — Gl. uannus. — Cf. mab cauuelou, Bern., p. 4. Gl. conabula. — Cath. cauell « berceau »; corn. cawal; gall. cawell, Zeuss, 819; anc. sax. cawl, caul « panier, corbeille »; du latin cauuella (Gloses de Cassel). Cauuella, dans les gloses de Cassel, a le sens de cuve, cuvier.

Caul, fautes. — C. C. I, p. 15, nº 69. — Abscenia i. caul (piacula). — Contexte: propter piacula regum. — Gall. cwl « faute »; irl. col « péché. faute », O'Donov., suppl. à O'Reilly, Wind., Wört., p. 438.

Ceenn, coquille, écorce. — Ox., 1 (Ov.), p. 1058, 40°. — O ceenn. gl. murice. — V. o; gall. mod. caen « écorce, coquille »; irl. anc. ceinn, gl. testa, sg. 52°, Zeuss, p. 1058, 40°.

Cein, beau. — Ox., 1 (Ov.), p. 1057, 39°. — Ni ceinguo-deimisauch, gl. non bene passa. — Contexte: Parthe, dabis poenas, Crassi gaudete sepulti Signaque barbaricas non bene passa manus. — Gall. mod. cain « beau », Spurrell; irl. cain, Zeuss, p. 30; Wind., Wört., p. 411; cathol. quenet « beauté »; arm. mod. kéned, Troude.

Ceintiru, cousins. — Ox., 1 (Ov.), p. 1055, 38°. — Dir arpeteticion ceintiru, gl. miseris patruelibus. — V. comnidder.

Cel. — Ox., 1 (mens.), p. 1060, 22b. — Immet cel?

Celeell, couteau. — Ox., 2 (pens.), p. 1062, 42°. — Gl. culter. — Faut-il lire celcell? Dans ce cas on pourrait identifier ce mot à l'irlandais colc, colg, i. claideb « épée », Corm. Tr., p. 11; Wind., Wört., p. 438. Le cornique collel, le gallois mod. cyllell supposent une forme coltel empruntée au latin culter.

Celmed, habile, qui réussit. — Eut., p. 1053, 5b. — Guerg, l. celmed, gl. efficax. — Gall. moyen (x11° siècle), celuid « habile », Four ancient books of Wales, Skene, t. II, p. 5 (Livre noir de Caermarthen); gall. mod. celfydd « habile », Spurrell; celf « art, puissance »; irl. calma « vaillant, courageux », calmatus « vaillance, force », Wind., Wört., p. 572. — Pour -ed dans les adj. et les substant., v. Zeuss, pp. 836, 837, 838.

Cemecid, pioche. — Ox., 2 (pens.), p. 1061, 42<sup>b</sup>. — Gl. lapidaria. — Gall. mod. cyfegydd « pic, pioche », Spurrell; composé de com, āc « aigu », et d'un suffixe -id. V. Zeuss, pp. 836, 837; cf. Stokes, Beiträge, VIII, p. 309.

Cemmein, degrés, pas, gradins. — Ox., 1 (Ov.), p. 1056, 38°. — Gl. in gradibus. — Contexte: Sede populus de cespite factis. — Zeuss, p. 1056, rapproche ce mot de l'irl. anc. céimm, plur. ceimmen. Or M. Windisch (Ir. Gr., p. 101) a établi que céim est un dérivé en -mann d'un thème nasalisé qu'on retrouve au présent cingim « je marche ». Cf. léimm,

présent lingim « je saute ». Le même phénomène s'est produit en breton. Camm est dans le même rapport avec ceimm que lamm « saut » avec léimm. Céimm de cingim est pour cengm-e(-en?); léimm pour lengm-e. La consonne a été assimilée devant l'm du dérivé en mann, et la voyelle précédente a été allongée : gall. caman « chemin », Spurrell; cath. camhet « pas »; arm. mod. kamm, kammed « pas », Troude. Curtius, gr. E., p. 380, rapproche l'irlandais cingim du grec saato (rac. skag), sanscrit khañg-a-s « boiteux » (racine skang), mais il reconnaît qu'au point de vue du sens le rapprochement reste douteux.

Cenemi, plaideurs, amis du procès. — C. C. V., p. 24, nº 130. — Gl. causidicorum (xxi, 15, W.). — D'après M. Stokes ce serait un pluriel de cen; voc. corn. chen (gl. causa); arm. hep ken « sine causa ». Mais kén, en armoricain, n'a nullement le sens de causa; hép kén signifie « sans plus, seulement », Troude hép kén « seul »; cf. nétra kén « rien désormais » (jam); cf. irl. cosnam « défense », Vie de saint Patrice, p. 44; irl. mod. cosnamac « défenseur, aide » (advocatus), O'Reilly. — Cosnam est sans doute pour co-sanam (sain, « diversus »?). L's sera tombé en breton.

Ceng, articulation, jointure. — Ox., 1 (mens.), p. 1060, 23°. — Cihitun ceng ir esceir, usque ad artum femoris, Zeuss, p. 691. — Pour cengl, du latin cingulum.

Cenitolaidou, génération, anniversaire de naissance. — Ox., 1 (Ov.), 1057, 39<sup>b</sup>. — Gl. natalis. — Contexte: Parcite natales, timidi, numerare deorum. — Pluriel d'un dérivé en act, de cenitol « generatio »; gall. mod. cenedlaethau. Le breton aeth = aid = irland. ac, -acht. — Ex.: henoid (vers vieux breton du manuscrit de Cambridge, Beiträge, IV); irl. in-nocht « cette nuit »; gall. moy. peu-noeth « chaque nuit », Zeuss, 150; voc. corn. kinethel « generatio »; irl. anc. cenél, S. G., 211<sup>a</sup>, Zeuss, 223, Wind., Wört., p. 418; irl. mod. cineal, O'Reilly. — On a voulu voir cette racine cen dans les patronymiques gaulois en cnos; deo Taranucno (al. Taranuco), Or., 2055, 2056, 2057, Oùevvixvo, Ptol.; Tanotaliknoi (Dannotali filii), Inscr., Zeuss, p. 854. — Il est phonétiquement impossible de rattacher cette racine à gen qui existe dans tous les dialectes celtiques.

Cennen, petite peau, membrane. — Ox., 2. — Glose découverte par M. Bradshaw, signalée par Stokes, Old. bret.

gl. p. 21 (en note), gl. membra[na]. — Gall. cin « petite peau », Spurrell; arm. mod. kiña « écorcher », Troude.

Cennin, oignons, ail? — Ox., 2 (pens.), p. 1061, 42°. — Gl. cipus (leg. cibus?). — Irl. cainnenn « oignons, poireaux », O'Donov., suppl. à O'R.; gallois ceninen « poireau » Spurrell; arm. kiñen « ail »; cath. quinghenn « aux de quoy on fait la sausse ».

Cent-et, avec toi. — C. C. V., p. 52, no 289, liv, 15, W. - Gl. penes temet. - Composé, suivant M. Stokes, de la préposition cent pour cant, et d'un pronom suffixe de la 2º pers. du sg.; arm. moy. quenez « avec toi »; corn. genes, Zeuss, p. 686, 687. Le cornique genes est sans doute pour genet. Pour l'armoricain, le t final a pu devenir s, z par dissimilation, ces formes suffixées étant renforcées habituellement par d'autres pronoms ganes-té « avec toi toi ». Cependant l'armoricain quenit ou quenit-ti (pron. que- à la française), le gallois gennyt ou guennyt-ti, peuvent donner à penser que la forme guenez pourrait bien avoir un suffixe personnel différent, celui de la 2º personne du singulier, qui est en -s dans tous les dialectes. Ex. : vannet. ou-s « tu es », à côté de out; gall. wyt. Si le suffixe de ou-s avait été une dentale, nous aurions en vannetais ouc'h. On ne peut donc identifier avec certitude à centet que l'armoricain quenit, et le gallois gennyt. Tous les dialectes emploient ce suffixe dans d'autres formes; c'est ainsi qu'en armoricain on a partout d'id et même d'it- $t\acute{e} \ll à$  toi ».

Centhiliat, chanteur. — Juv., p. 393, P. 7. — Davida canorum, i. ir centhiliat. — Dérivé en -at de centel; arm. centel « leçon », Troude; irl. cétal, cétol, Hy., 2, 62, forcetul « instruction, enseignement »; cf. καν-άζω « faire retentir »; lat. cano; sanscrit kan « sonner, retentir ». Curtius, gr. E., p. 131. — Le sens de ce mot en armoricain et en irlandais démontre que l'enseignement chez les anciens Celtes se faisait en vers. Cf. Cæsar, de bello gallico, livre VI, chap. XIV: magnum ibi (auprès des Druides) numerum versuum ediscere dicuntur; itaque annos nonnulli XX in disciplina permanent. — Centhliat, Juv., p. 402, P. 49. Dauida canorum centhliat. — Même sens.

Cep, hoyau. — Ox., 2 (pens.), p. 1061, 42b. — Gl. fosarium. — Gall. caib « hoyau », Spurrell.

Cepister, licou. — Ox., 2 (pens.), p. 1062, 434. — Gl. ca-

mum. — Gall. mod. cebystr, Spurrell; arm. mod. kabestr, (penvestr, Troude); du latin capistrum.

Ceple, d'une façon répréhensible. — C. C. V., p. 35, n° 192. — Gl. reprehensibiliter (xxxvii, 5, W.). — Doit être identifié à cablus « coupable », cathol.; corn. cabel; gall. cabl « calumnia », Spurrell; arm. cablus « coupable », Poèmes bret. de La Vill., p. 178, str. 118; arm. mod. cablus, id.; du latin cabilla, classique cavilla. — Pour le changement du b en p devant r, l, cf. campr « chambre », etc. Cf. meplaon, C. C. V, pour mebalom.

Cepriou, chevrons, lambris. — Bern., p. 8, nº 42. — A ninou uel a cepriou, gl. laquearibus. V. ninou. — Contexte: Dependent lychni laquearibus aureis Incensi. — Pluriel de cepr; bret. moy. guepr « chevron »; corn. keber; gall. cebr; du moyen latin caprio, dérivé de caper. — Cf. capriunz, gloses de Cassel, anciens glossaires romans revus et expliqués par F. Diez, traduits par A. Bauer, avec introduction et notes par G. Paris (Biblioth. de l'Ecole des Hautes-Etudes, fascic. 5), p. 90, 2. — Id. — Lux., P. 2, l. 13, 369. — Cepriou, gl. tignae « poutres ».

Ceroenhou, cuves, tonneaux. — Juv., p. 409, P 78. — Et dolea aceroenhou « et des tonneaux ». — Contexte : Sic quidam dives... In medio turrem, ut prelumque et dolea fecit. — Suivant M. Stokes,  $ac = \tilde{\alpha}\gamma\chi$ . Il est plus probable que a est la préposition ac = latin ac et répond ici à l'et du texte. Ceroenhou est le plurier de ceroen, emprunté au latin caroenum. Cf. poena, en breton = poen; irl. pian (ia irl. =  $\bar{e}$ ); voc. corn. keroin « cuppa »; gall. mod. cerwyn « cuve », Spurrell.

Cerpit, chars. — C. C. V., p. 19, n° 100. — Gl. vehiculis (xii, 5, W.). — Gallois cerbyd « char », pl. cerbydau. — M. Stokes suppose ce mot emprunté à l'irlandais carpat. Carpat, dans ce cas, eût suivi l'analogie des noms dérivés en -at. Or ces noms ont, en gallois, le pluriel en -eit, actuellement iaid. En armoricain on eût eu -et ou iti. Ex. merdeat « nauta », plur. merdeidi, Zeuss, p. 284. Il est d'ailleurs vraisemblable que ce mot est arrivé aux Irlandais par des bouches bretonnes. Cerpit suppose un singulier carpet. Il a probablement existé une forme cárpetum?

Cerrice, rochers. — M. C., p. 407, fol. 51 a.a. — Nou-ir-cerrice, gl. cautium « c'est-à-dire les rochers ». — Contexte:

Sed Caucasus portas habet quas Caspias dicunt cautium praecisiones etiam ferreis trabibus obseratus. E., 239. — Pluriel en i interne de carrecc, Zeuss, p. 282. Cf. irl. carricc « rocher », Wind., Wört., p. 415. — Le mot breton est au pluriel, de là la différence entre l'irl. carricc et cerricc au point de vue de l'a.

Ces. — V. guodees.

Cest, ?, boîte, corbeille. — Bern., p. 5, n° 20. — Ser uel cest, gl. fiscina. — Gallois cest, Spurrell; du latin cista. — L'i est devenu e par l'influence de l'a final.

Cet. — V. cetlinau.

Cetlinau, s'attacher? — Ox., 1 (Ov.), p. 1057, 39°. — Hin cetlinau irlaill « en s'attachant les uns aux autres ». — Contexte: Tergaque Parthorum, Romanaque pectora dicam. — L'écriture cetlinau n'est pas certaine. La terminaison indiquerait un pluriel; paraît composé de hin = prép. in, et cetlinau. Cf. gallois mod. cydlynu, même sens; in avec l'infinitif rend l'idée du participe présent. Arm. vannet. en ur laret « en disant », mot à mot dans un dire.

Choilám, ?. — Ox., 1 (mens.), p. 1060, 22<sup>b</sup>. — De sé ni choilám? — Ox., 1 (mens.), p. 1060, 22<sup>b</sup>. Ni choilam?

Cihunn, ?. — Ox., 1 (mens.), p. 1060, 22<sup>b</sup>. — Ha beinn cihunn rl.?

Cihutún, jusqu'à. — Ox., 1 (mens.), p. 1060, 23°. — Cihutún hi torr. V. torr. — Composé de co, plus hit « longueur », et d'un suffixe de dérivation -un, -on. Lib. Laud., céhitin, 69; cihitan, 115, Zeuss, pp. 691, 824, 826; cart. de Redon, cohiton « le long de », cohiton hi « le long, jusque dans ». A fin ran Melan do-n roch do fos Matuor cohiton fos do imhoir; ultra imhoir per landam do fos fin ran Dofion, do fin ran Haelmorin cohiton hi fosan, do rudfos cohiton rudfos per lannam do finran Loudinoc pont imhoir: « quae est a fine ran Melan ad rocham, a rocha ad fossatum Matuor, a fossata ad ripam, a ripa per landam ad finem ran Dofion, secundum finem fossatellam usque ad rubiam fossatam usque ad pontem Loutinoc ». Cartul. Red., pp. 112, 113, proleg. cclxxii; Zeuss, pp. 691-697.

Cilcet, matelas, coete de lit. — Ox., 2 (pens.), p. 1063, 44°. — Gl. tapiseta. V. colcet. — Id. Ox., 2 (pens.), p. 1063, 44°. — Gl. stratorium « couverture ».

Cilchetou, rideaux. — Ox., 1 (Ov.), p. 1056, 38°. — Ir Loth, Vocabulaire. cilchetou. gl. vela. V. ir. — Gallois cylchedlen « rideaux de lit », Spurrell. V. colcet.

Ciluin, manche recourbé de la charrue. — Ox., 2 (pens.), p. 1062, 42<sup>b</sup>. — Gl. baris (leg. buris). — Nous ne connaissons aucun mot néo-celtique moderne qui s'y rapporte.

Cilurnn, seau. — Juv., p. 401, P. 40. — Urnam cilurnn. — Gall. mod. celwrn, Spurrell; Cathol. quelornn « seillot », cest le uesseau en quoy on trait les uachies; irl. anc. cilurnn « urceus ». Sg., 49, Zeuss, p. 14.

Cimadas. M. C., p. 390, fol. 4 a. b. — Iss cimadas, gl. par. V. is. — Contexte: sed te parentis cura si stringit pia, Par est deorum conuoces coetum potens. — Idem., M. C., p. 391, fol. 4 b. b. Is cimadas, gl. par. — Contexte: Par est igitur ipsa praesertim decernas, E. 16. — Voir camadas.

Cimer. V. aurcimerdricheticion.

Cimmaeticion, se plaignant. — M. C., p. 391, fol. 4 b. a. — Gl. conquestos. — Contexte: quae textum mundi circulorumque uolumina uel orbiculata parallela... numerare nisi haec Philologia gracilenta quadam adfixione consueuit, quotiens deos super eiusdem (i. philologiae) coactione instantiaque que conquestos, cum eos concubiae aut intempestae noctis silentio quiescentes ad se uenire inaudita quadam obsecratione compelleret, E. 15. — Pluriel de cim-maetic. Ce mot nous paraît composé de cim — com, et d'un part. passé pass. en -etic d'un thème que nous retrouvons dans l'irlandais: smaċd « reproche, correction », smaċda « qui reçoit des reproches », smaʾ daim « réprimander », O' Reilly.

Cimmaithuress, l'état d'être nourris ensemble. — M. C., p. 387, fol. 1 b. a. — Gl. collactea. — Contexte: sororis ejus collactea, E. 3. — Composé de cim = com, et de maithur, dérivé à l'aide des suffixes ur (Zeuss, p. 828), et ess; irl. is; lat. issa, Zeuss, 834; cath. mezur et maezur « nourrir »; gallois mod. maeth « nourriture », maethu « nourrir », maethus « nutritif »; arm. maga « nourrir », magadur « nourriture ». La racine est évidemment mak. En irlandais elle a dû se confondre de bonne heure avec maqv. — Idem. M. C., p. 395, fol. 8° b. — Cimmaithuress, gl. collactea.

Ciphillion, rejetons. — M. C., p. 394, fol. 8 a. b. — Gl. surculis. — Contexte: sed aduersum illa quoddam abderitae senis alimma (i. ungentum) cui (i. philologia) multa (i. ma-

teria) lapillis surculisque permixtis herbarum etiam membrorumque concesserat (i. miscuerat) præparauit, E. 30. — Note, Au lieu de membrorumque concesserat : nemorumque congesserat, E. — Pluriel de ciphell, dérivé de cip = latin cippus; Cath. queff « caudex, stipes »; gall. cyff, Spurrell.

Cir. C. C. V, p. 57, n° 317. — Gl. circo. — Contexte: si quis uillam uendere capitali in circo et uoluerit seu domum seu artum potestatem habeat preter sepes gignunt messes et herbam (lxx, W., C., 64). — Cir pour circh ou circhinn. V. circhinn.

Circhinn, le tour. — Juv., p. 411, P. 84. — Bét circhinn ir gúolleúni usque sub occiduum coeli. — Du latin circinus; gall. cylch « circulus », cylchen, Spurrell; cath. quelch; arm. mod. kelch, Troude; bas-vannetais e kirhienn « autour de ».

Cis, soufflet, coup. — C. C. V, p. 2, n° 5. — Gl. adustionem. — Contexte (Exod., xxi, 25): Adustionem pro adustione, vulnus pro vulnere. — M. Stokes identifie ce mot avec l'armor. quiz « recul ». Le sens s'y oppose. Le glossateur a ébauché l'idée: coup pour coup. Gall. mod. cis « soufflet, coup », cisio « giffler », Spurrell.

Cise,? partie rasée de la tête. — C. C. V, p. 50, n° 277. — Gl. anteriore. — Contexte: in cujus (scil. Simonis magi) capite cesaries ab aure ad aurem tonsa anteriore parte (lii, 3). — Cf. irl. mod. ciseog « partie où le gazon est coupé », O'Reilly. M. Stokes le rapproche de cisella « ciseler », en mettant la glose sur tonsa. La glose est bien sur anteriore, mais porte probablement sur l'ensemble: tonsa anteriore parte. Cf. cisemic (gl. primus, Juv.).

Cisemic, premier. — Juv., p. 407, P. 70. — Qui primus em ir cisemic « celui-là le premier ». — Contexte: Haeserit et curuo qui primus accumine piscis Hujus pandantur seissi penetralia uentris. — Composé de cint = gaulois cintu; irl. cét « ante », et de semic dérivé de sam, irl. samaigim « je place ». Zeuss, p. 960, Wind., Wört., p. 756. Cf. gall. mod. cyssefin « primary », Spurrell. Pour cint = cit, cet; cf. vannetais cetan = \* centam « premier ». M. Stokes compare sem à sta: sem = \* sta-m?

Cithremmet, équilibre, égal. — M. C., p. 401, fol. 12 b. a. — Gl. libra. — Contexte: quae quidem nec in nurus officio

sine b(i)lance libra apparere dignata est. E. 47. — Composé de co et d'un dérivé en -et de tromm; irl. cutruma « proportion », O'Donov., suppl. Voir trumm.

Claud. Voir guerclaud.

Cláúr, surface, couvercle. — Juv., p. 409, P. 78. — En marge: prelum i. cláúr guicip. quod fit super faciem torcularis. — Claur « surface, couvercle ». Gall. mod. claur, Spurrell; irl. clár « tabula », Zeuss, p. 17, Wind., Wört., p. 425.

Cléd, à gauche. — Juv., p. 397, P. 26. — Limite lævo i. o'r cléd hin, v. hin. — Contexte: quam lata et spatiosa uia est quæ limite lævo Praeruptum conucluit iter caligine mortis. — Gall. mod. cledd « à gauche, le nord » (les Celtes s'orientaient la face tournée vers l'Orient et avaient par conséquent le nord à gauche); Cathol. cleiz « senestre; arm. kleiz, Troude; vannetais klei; cf. irl. clé, i. claon « obliquus », O'Cléry, Wind., Wört., p. 426; goth. hleiduma « à gauche », grec χλί-νω, latin cli-vus, slav. kloniti « pencher » (Curtius, gr. E., p. 150).

Clehurin, frelon, taon. — Bern., p. 7, nº 34. — attanoc i. clehurin. — Gl. musca uolitans. — Gall. moy. cleheren; gall. mod. clyryn « frelon, taon », Spurrell.

Cleteirou, castagnettes. — M. C., p. 398, fol. 10, a a. — Nouir cleteirou, gl. crotularum. — Contexte: Sed ecce magno tympani crepitu crotularumque (leg. crotalorumque) tinnitu uniuersa dissultant eo usque ut Musarum cantus aliquanto bombis tympani obtusior redderetur. — Probablement emprunté au latin crotalia: cleteirou = creteilou? Irl. mod. crotal « cymbale », O'Reilly; cependant il existe un verbe irlandais crothaim « je secoue », Fél. Oeng., gloss. ind; cf. croth « cithara », Zeuss, i. 77, O'Donov, suppl.

**Cloiumm.** — Ox., 2, p. 1061. — Voir *mas* cloium.

Cloriou, tables. — Ox., 1 (Ov.), p. 1055, 38°. — O cloriou, gl. tabellis. — Cont. : Priscis sparsa tabellis, porticus Livia. — Pluriel de claur. V. claur.

Clou, ?. — C. C. II, p. 17, nº 78. — Gl. acitamenta. — Contexte: Unus uendidit acitamenta eius in oblationem ecclesiae dei. La glose est au-dessus de l'espace vide entre acitamenta et ejus. — Pluriel de clo? gall. cloeu « clavi »; irl. cló, nom. plur. clói, Sg., 189 (Wind., Wört., p. 427).

Clot, gloire, renommée. — Lux., Zeuss, p. 1063. — Gl. rumoris. — Voir gurclut, C. C. V.; dérivé en t; cf. grec χλοτό-ς, χλό-ω; sanscrit çrutás; latin clu-o, in-clu-tu-s; goth. hlût « sonore, éclatant »; slav. slav-a « renommée »; anc. irl. clu, clú « gloire », cloth « renommée »; arm. mod. klevout « entendre », klevet; gallois clusteu « aures », Zeuss, p. 285, 25, 502, 604, 839; Curtius, gr. E., p. 151. — Curtius rapproche de la même racine l'irlandais cúas = clausta.

Cludant. — V. itercludant.

Clut. — V. gurclut.

Clutam, j'accumule. — Eut., p. 1053, 5°. — Gl. struo. — 1°° pers. du sg. ind. act. — Gallois chudo « apporter, accumuler », chudedig « accumulé », Spurrell; Cath. chudenn « cubile »; arm. mod. chud « l'endroit où la poule perche quand elle dort », paraît identique à l'irlandais choide « levée de terre, rempart », O'Reilly.

Clutgued, amas. — Eut., p. 1054, 9°. — Gl. strues. — Voir clutam; substantif composé de clut, et de gued « forme, façon », substantif servant de suffixe, Zeuss, p. 890. — Ex.: corn. finweth « fin »; armor. finwez, dervez « journée », bloazvez « année ».

Cnoch, tertre, élévation. — Bern., p. 10, n° 50. — Gl. tumulus. — Cathol. quenech « sus en hault », dan knech « en hault »; arm. mod. kréach « colline », kré « haut », Troude; gallois cnwc « petite colline », Spurrell, cwnu « élever », erchyniad « action d'élever », cwn « sommet »; irl. cnoc, Sc. 34, 17, Zeuss, p. 67, Wind., Wört., p. 428; villa cnoch, cart. de Redon; ancien celtique Cuno-bilinus, Cunotamus, Cunomaglus, Maglo-cunus, 'Aprávia (δρη); Zeuss, præf., VII, 92, 101, 895. — Curtius rapporte le gallois cwn à la racine kv, xοῖ-λο-ς « creux »; latin cu-mu-lu-s. Gr. E., p. 157.

Co, préfixe verbal. — Gall. ca, ce, cy; arm. moy. que; arm. mod. ke; con, gall. can, cen, cyn, cam, cem, cym; corn. kyn, ken; arm. quen; Cath. quem; arm. mod. ke, kem. — Com, gall. cem, cym, caf, cef, cyf; corn. chef, kev, keu; arm. queu, cath.; quef., Cath.; arm. mod. kev, ken, Zeuss, p. 901-903; cf. irl. con, com; co devant ténues et spirantes, Zeuss, p. 870-871.

Co. — C. C. V., p. 46, n° 254. — Gl. dedicaverint (xlv, 9, W.). Co- mot commence. — C. C. V., p. 53, n° 293. — Co, gl. auguria (lxiv, 1, W.), mot commence, coel? — C. C. V., p. 3, n° 12. — Co, gl. indegenis (Lev., xvii, 15), mot commence.

Coarcholion, de chanvre. — Bern. p. 9, n° 46. — Gl. canabina. — Ms.: Uincula i. canabina i. coarcholion. — Pluriel de coarchol, dérivé en -āli de coarch; gallois cywarch « chanvre », Spurrell; corn. kûer; vannetais koarc'h. — Les autres dialectes bretons et gaéliques emploient canab; irl. mod. cnáib, O'Reilly; arm. kanab, Troude. — Il est à remarquer que toutes les langues ario-européennes emploient des formes analogues à xárvabic; latin cannabis; angl. hemp; anc. haut all. hanf; anc. norr. hanp-r; vieux prussien kanapios; slav. konoplja. Voir Hehn, Kulturpfl. und Hausth., 168; Curtius, gr. E., p. 141. — Voir couarcou, gl. serta.

Cobrouol, ?. — Lux., p. 2, l. 20. — Gl. verbialia. — M. Rhys suppose que verbialia doit signifier talia verbi gratia. Cobrouol lui paraît dérivé de cobrou — gall. cyfryw; cobrouol égalerait com-rouol « de même espèce »; cette explication nous paraît forcée.

Coc, boulanger, cuisinier. — Ox., 2 (pens.), p. 1064, 44°. — Gl. pistor. — Du latin coquus; arm. kegin « cuisine ». — Les mots bretons de cette racine ont un p à la place des deux qu, que l'on trouve pour coquo, dans les mss. de Plaute et de Virgile. On s'est demandé si la racine de πέπ-τω et de coquo était kak ou pak. A en juger par le cornique popei « pistrinum », c'est évidemment kak; quoquo seul peut expliquer popei. Voir Curtius, gr. E., p. 465.

Cocitou, ciguë. — Bern., p. 8, nº 37. — Gl. intiba. — Scholies de Berne: intuba quod intus cava sint, quasi tuba. — Le glossateur a confondu intuba et cicuta. — Gallois mod. cegid « cigüe », Spurrell, du latin cicuta. Cocitou peut être une mauvaise leçon pour cecitou. M. Stokes rejette avec raison la supposition de M. Bugge que cocitou doit être rattaché au gallois ceccys, ceccysen « canna »; irl. scóig « cou ». Il suffit, pour faire justice de ce rapprochement, de remarquer que cocitou devait donner en gallois cegid, et il n'y a pas manqué.

Coel, aruspice. — C. C. V., p. 28, nº 159. — Gl. aruspicem (xxviii, 10, W.). — Coel pour coelioc « aruspice ». V. coiliou.

Coguelt, apprêt de la laine. — C. C. V., p. 51, n° 284. — Gl. laniticium (leg. lanitium) (liv, 11, W.). — Composé de co et de guelt. Cf. gualt « chevelure ». Voir guoliat. — M. Stokes ne croit pas que l'on puisse identifier guelt, guolt avec gwellt « paille, gazon, herbe ». Ces deux mots nous paraissent inséparables: gwallt, gwolt appartiennent sans doute à une déclinaison en a ou en o, tandis que gwellt a dû passer à une déclinaison en i. Il y en a une preuve matérielle, c'est que l'e de gwellt se maintient parfaitement dans le voisinage de l'i; s'il y avait eu un ĕ, il fût devenu i. Ex. gueltiocion, Lux. La racine paraît avoir eu un a. Cf. gueltoguad, C. C. V., gl. fastigium; voc. corn. waltowad « fertilitas ».

Coguenou, indigène, de même race. — C. C. V, p. 5,  $n^o$  19. — Gl. indigena. — Contexte: sed sit inter vos quasi indigena (Lev., xix, 34). — Composé de co et d'un dérivé en  $\bar{a}v$  de guen = irl. fine « parenté, tribu »; fin-gal « meurtre d'un parent », Wind., Wört., p. 550. Pour les dérivés en av, voir Zeuss, pp. 833-834. Beaucoup de noms propres d'hommes et même de lieux, qui paraissent actuellement des pluriels, sont d'anciens noms en  $\bar{a}v$ . Ex. pays de Goello (Côtes-du-Nord), Velaviensis pagus (Gurdestin). Le Morbihan bretonnant a beaucoup de noms propres en o (ailleurs ou) dont la terminaison s'explique de même et se prononce en certains endroits iaw.

## Coguod. V. Gudcoguod.

Cohudic, médisant. — C. C. V., p. 52, n° 291. — Gl. maledicus (lv, 4, W.). — Contexte imprimé: De vitiis, quæ adherent innocentiæ puerorum.... maledicus, perjurus, gulosus, et cetera. — M. Stokes lit cohuditioc en faisant remarquer que les trois dernières lettres sont illisibles et suppose que la glose est sur maledicus. Elle y est réellement. Il n'est pas nécessaire de supposer un mot inachevé. Pour les dérivés en -ic, v. Zeuss, p. 848. Cf. gall. cy-hudd-ed « accusation »; voc. corn. cu-huthudioc « accusateur ».

Coiliaucc, augure. — M. C., p. 388, fol. 2 a. b. — Gl. augur. — Contexte: dedignatur augur pythius nuncupari. E., 5. — Voir coiliou.

Coiliou, entrailles. — M. C., p. 387, fol. 2 a. a. — Nouirmunnguedou i. coiliou. — Gl. extorum. — V. munnguedou. — Contexte: denudata pecudum caede fisiculatis extorum prosicis uiscera loquebantur. E., 5. — Nous n'hésitons

pas à identifier coel « aruspicem » et coiliauc « augur » avec coiliau « entrailles ». Le coiliauc était un véritable aruspice lisant dans les entrailles des victimes. — Cf. voc. corn. chuillies « augur » ; cuillioges « phitonina » ; irl. mod. cél « prophétie ».

Coilou, entrailles. — Ox. 1 (Ov.), p. 1057, 39<sup>b</sup>. — Ocoilou, gl. auspiciis. — V. coiliou.

Col, impie. — C. C. V., p. 5, nº 21. — Gl. nefariam rem (Lev. xx, 17). — Voc. corn. colled « jactura »; gallois mod. cwl « faute », Spurrell; arm. col « perte, dommage »; irl. col « péché », Fél. Oengus, Gloses ind.; anc. germ. scalmo « perte, faute », Cornon, t. II, 2º éd., p. 155.

Colcet, matelas, couverture. — C. C. V., p. 42, n° 233. — Gl. agipam. — Contexte: Episcopo liceat commendare vestimentum quo utitur, et agipam et taxam (xli, 2, W.). — Du latin culcita; gall. anc. cilcet (voir plus haut); Cathol. golchet da gouruez « coete de lit »; arm. mod. golched, Troude; bas-vannet. gohiet; irl. colcait « matelas », Corm., Tr., p. 44, Wind., Wört., p. 438. M. Stokes rapporte au même mot latin guelcet qu'il identifie à colcet. Il est impossible que la même main, à la même époque, ait écrit indifféremment colcet et guelcet. Le c initial se maintient parfaitement en vieux breton et même en breton moderne, excepté dans quelques cas assez rares et pour des raisons de genre, en général. L'e de colcet est dû à l'influence de l'a final.

Cólginn, épi. — Juv., p. 397, P. 26. — Aristam i. cólginn. — Gall. mod. colyn « pointe », Spurrell; col « barbe de toute espèce d'épis »; irl. coly « barbe d'orge, pointe, épée », O'Reilly.

Colim. — V. Ercolim.

Colioc. — V. Coiliauc. — C. C. V., p. 45, nº 247. — Gl. fascinavit. — Contexte: O insensati Galatae, quis vos fascinavit, xlii, 13 (citant Galat., 3, V, I).

Coll, coudrier. — M. C., p. 396, fol. 8 b. b. — Corilis i. coll (gl. coraulis) leg. corulus? — Contexte: Vertex Aonidum uirens coraulis¹ cui frondet uiolas parante cyrra². E., 33. — Voc. corn. colviden « corylus »; gall. mod. coll, Spurrell;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> E.: corollis.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> E.: cirrha.

cathol. queluezenn « couldre » arm. mod. kelvez, Troude; irl. coll; coll = cosl. Cf. anc. haut-all. hasala, Wind., ir. Gr., p. 15, § 69; cf. limncollin et limncollou.

Collin. — V. Limncollin.

Collot, tribut. — C. C. V., p. 56, n° 311. — Gl. tributatorio var. lect. tributario (xxxviii). Gallois mod. cyllid « tribut »; emprunté au latin collāta « impôt », Ducange.

Com. — Préfixe verbal. — V. Co.

Com. — C. C. V., p. 28, n° 150. — Gl. sortiendum. — Contexte imprimé: non viribus sortientium et maxime ethnicorum (xxvi, 3, W.). — Mot inachevé.

Comairde, collèque. — C. C. V., p. 12, nº 54. — Gl. colligam, leg. collegam. — Contexte: Ut episcopus in ecclesia concessus prespiterorum sublimior sedeat; intra domum vero collegam se prespiterorum esse cognoscat (i, 10, W.). — Gallois cyfarddu « charruer ensemble », et cyfaru, Spurrell; irl. comár, même sens; au figuré, travail pour s'entr'aider, O'Donov., suppl.; comairde, focomairde « également », O'Donov. Comairde est donc un dérivé en de = \*tia, d'un composé de com et de ar, que l'on retrouve dans aru « charruer » ou d'une racine ar. grec. ἀραρίσκω. V. Curt. gr. E., p. 339. — Comairde = \* com-ar-tia, Zeuss, 797, Schleicher, 1<sup>re</sup> éd., p. 324. Il est de tous points impossible de songer au français camarade comme M. Stokes l'a fait, camarade ayant été emprunté assez tard à l'italien. Relevons l'écriture ai pour a infecté que Zeuss a cru propre à l'irlandais (p. 83). On le retrouve dans aimseudeticad.

Comarde. — V. comairde (même sens). — C. C. V., p. 19, nº 97. — Gl. colligium. — Cont.: extra collegium sanctae ecclesiae septem annis proiciatur (xi, 6, W.).

Comco. — C. C. V., p. 52, nº 287. — Gl. commestis. — Contexte imprimé: de carnibus commestis a lupis (liv, 14, W.) — Mot inachevé.

Comelia[chou], amitié, camaraderie. — C. C. V., p. 41, nº 228. — Gl. sodalitates (xl, 13, W.). — Le manuscrit a comelia. — M. Stokes suppose que comelia est inachevé et compare ce mot au gallois cyfeilliach « amitié », Zeuss, p. 851; cyfaill, cyfaillt « ami », Davies; irl. ad-com-altar « conjungitur », ac-com-allte (gl. socius i. e. junctus), Zeuss, 3, 116; corn. chef-als « artus »; irl. alt « joint »; goth. lithus; lat. artus. V. Curt., gr. E., nº 488. La conservation

de l'm, loin d'être remarquable, comme le croit M. Stokes, est de règle à cette époque. Le cartulaire de Redon n'offre pas d'exemple d'affaiblissement de l'm entre deux voyelles avant le commencement du xr° siècle, et les gloses, à très peu d'exceptions près, conservent l'm intacte.

**Commin**, annales. — C. C. V., p. 42, no 232. — Gl. annalibus. — Contexte: Origenes in annalibus Hebreorum ait (xli, 1, W.). — Pluriel de com-man ou com-men; irl. cu-man. Ex. ni cuman lim « nescio », mot à mot : non scientia mecum, Zeuss, p. 872; cuimnech = cu-men-ech « memor », Zeuss, p. 810; cathol. couffhat « remembrer »; arm. mod. koūn, Troude; gallois mod. cof « souvenir », cofo « se souvenir », Spurrell; racine MAN; lat. com-men-tarius. V. Curtius, gr. E.,

p. 311-312.

Comnidder, cousin. — C. C.V., p. 41, nº 227. — Gl. consubrinis, leg. consobrinis, id est filiis fratris patris (xl, 6, W.). — Gall. mod. cenfder « cousin germain », cefnither « cousine germaine », Spurrell; Cath. quenderu, queniteru, Spurrell; arm. mod. kenderf, keniterf, Troude; vannet. kanderw, kaniterw; gallois cyfyrder « cousin au second degré »; arm. moy. quevenderu (id.), Middle-Breton Hours, Stokes. Cf. Ox., 1, ceintiru, gl. patruelibus. Com-nidder paraît composé comme le grec ά-νεψιός = σα-νεπ-πιος, « con-nepot-ius », de com préposition, de nit = ncct = \* nept, et du suffixe ter des noms de parenté: ceintiru = \* co-ni-tiru; l'armoricain quenderu = \*coni-teru, queniteru = \*co-nit-teru, quevenderu = \* comniteru. Remarquons le maintien du tdans les formes modernes signifiant cousine et son affaiblissement dans le masculin. Cette différence s'explique par le fait que le suffixe patronymique ter est venu au féminin s'unir à un t: \*com-nit-teru. Le masculin n'a qu'un seul t: \*com-niteru. Cf. sanscrit  $n\acute{a}p$ -tar, féminin napt-i; latin  $nep\~o(t)$  s, fem. nept-i-s; irl. nix, gen. niath; fem. necht; voc. corn. noi, fém. noit; gall. nei, fém. nith; Cathol. ny, fém. nyz; arm. mod.; haut-vannetais nei, fém. niez. Le Léonard, niz « neveu » a ajouté récemment, comme le prouve la forme du Catholicon, un suffixe de dérivation à ni par analogie. Sur la chute du p dans niae (racine \* nepot), sur necht = \* nept, voir Windisch, Beiträge, VIII, 16. Pour α-νεψιός, voir Curtius, gr. E., p. 266-267. Le gallois cyfyr-der est probablement de formation differente: \*com-uirter? Cf. wyr « nepos », Spurrell.

Comnider uel nit, cousine germaine. — C. C. V, p. 6, nº 24. — Gl. amite. — V. nit.

Compri, aura acheté. — C. C. V., p 54, n° 303. — Gl. comparauerit. — Contexte: si quis seruum seruamque uel quamlibet pecodem uel rem aliquam comparauerit et ipso consignatum, si auctorem aut fide jussorem non habuerit de furto se nouerit componendum (C. xxiii, W., C. 28.) — Glose sans doute inachevée; peut-être 3° pers. sg. futur conj. d'un verbe dont on retrouve la racine dans le gallois: go-br « récompensé » (= go-pr); cathol. go-pra « merces »; arm. mod. gô-br et gô-pr. Pri doit être rapproché de pre-na « acheter »; irl. cre-nim. Il est impossible d'y voir, avec M. Stokes, le futur conj. d'un verbe emprunté au latin comparare. L'a n'eût sans doute pas disparu. Le gallois cymharu le prouve.

Comtantou, bruit produit par des instruments de musique (instruments à cordes?). — M. C., p. 398, fol. 10 a. a. — Orcomtantou, gl. bombis. — Voir o et ir. — Gall. mod. tant « corde, panne », tant telyn « corde de harpe, corde à boyau », tantor « joueur d'instrument à cordes »; irl. tét « corde », Sg, 46°, Zeuss, 68; téd « nomen de sono factum », Corm., p. 42, Wind., Wört., p. 820. Comtantou semble donc signifier un bruit de cordes frappées ensemble, ou un bruit d'ensemble. Cf. grec τό-νο-ς; sanscrit tán-ti-s « corde »; latin ton-a-re, toni-tru; goth. thun « danger »; slav. tcetiva « corde », Curtius, gr. E., p, 217.

Comtoou, étamine? — Lux., P. 2, 1. 12, 368. — Gl. stemicamina? — M. Rhys suppose que stemicamina est un dérivé de stema = grec στέμμα, et que comtoou est composé de com et de toou = stogou; grec στέγος. Il est possible que stemicamina soit pour stamina. On trouve dans O'Reilly stugh et stuth qu'il traduit justement par stamina « étamine, matière, grains ».

Con. - Préfixe verbal. V. Co.

Con. — C. C. V., p. 37, n° 207. — Gl. sustulit. — Contexte: Lectio divina indoctum aedificat, doctum corripit, pauperem sustulit, regem humiliat, purificat animam, etc. (xxxviii, 13, W.). — Glose commencee.

Conam. — V. Anguoconam.

Conetic. - V. Utgurthconetic...

Controlisht, contradiction, controverse. — C. C. III, p. 18,

nº 87. — Gl. controuersiam. — Contexte: de iurgatoribus quod per controuersiam cuncta faciunt incerta. — Dérivé de contrōl, du latin contrārius; Cath. contrell « contraire ». Item Zabuligena « fils de contradiction et du diable », cf. gall. y kythreul « le diable », y seint Greal, 75, cité par M. Stokes; gall. mod. cythrawl. L'orthographe aht pour act est invraisemblable. Le ct aspiré donne toujours aith, aid, aeth en breton. V. Zeuss, 846, 150. La leçon dranoeht que M. Stokes cite (Laws, 2, 1. 27) à l'appui de controliaht est évidemment mauvaise. Au lieu de dranoeht, lisez dranoeth; au lieu de controliaht, il faut sans doute lire controliath.

Contulet, collège, réunion. — C. C. V., p. 32, n° 178. — Gl. colligas. — Contexte imprimé: inter collegas suos (xxxv, 4, W.). — Cf. gl. Lux. cuntullet, cuntelletou, composé probablement de cant « avec », Zeuss, p. 901, et d'un dérivé de la racine ol; irl. com-ul, com-ol « réunion », Felire Oengus, gloss. Ind.; ara tin-ola « ut colligat », Zeuss, p. 834; cornique me a guntel « colligam », cuntell « collège », Cr., 1091, Zeuss, p. 901; gallois mod. cynnull « rassembler », cynnull « réunion », Spurrell.

Coorn, applaudissement. — Ox. 1 (Ov.), p. 1056, 38b. — Gl. in medio plausu. — De co et de orn; gall. mod. orn « tressaillement, crainte », ornest « duel, joute », Spurrell. Cor. — V. ercor.

Corcid, héron. — Bern., p. 6, n° 25. — Gl. ardea. — Cath. quercheiz; arm. mod. kerc'heiz, corn. cherhit; gall. crychydd. M. Bugge en rapproche le grec xópxspas, Fick, 141; anc. haut-all. hreigir; nouv. haut-all. reiher, anc. n. hegri (pour hreigir?). L'o que M. Stokes trouve suspect à cause du voisinage de l'i est au contraire très normal, la glose étant armoricaine: il est séparé de l'i par deux consonnes; cf. colcet, comnidder, etc.

Corim. — V. Hepcorim.

Corit. — V. incorit.

Cormo, boisson fermentée où entre du miel.—Lux., P.2, l. 16, 371. — Gl. emulanienti, — Zeuss lisait coimo; gall. mod. curvof; irl. mod. cuirm, génitif corma; gaëlique écossais, cuirme « festin », Tiomnadh nuadh, p. 155. London, printed for the british and foreign society; grec χόρμα, Athénée, 4, 13. χοῦρμι, Dioscor., 2, 110. Curmen, chez Ducange, tiré du gloss. latino-grec et d'Ulpien, Zeuss, p. 115; cf. Roget de Belloguet,

Ethnogénie gaul., 2º édition, 1º partie, p. 134. Les gloses d'Orléans donnent cormo tar en marge dans un passage qui contient le mot prouectibus pour profectibus « avantage »? Serait-ce emolumenti?.

Cormo tar?. — C. C. V, p. 18, nº 91. — Contexte: clericus inuidens fratrum prouectibus (printed text: profectibus) dona in hoc uitio est, degradetur (X. W.). — Voir cormo.

Corn, coupe. — C. C. V, p. 41, no 226. — Gl. scipho, leg. scypho (xl, 5, W.); irl. corn. « coupe à boire », O'Reilly.

Cornigl, corneille. — Bern., p. 6, nº 26. — Gl. cornix. — Du latin cornicula, on eût plutôt attendu cornicl.

Corruui, courroie. — Ox. 2 (pens.), p. 1062, 43°. — Gl. corrigium. — L'armoricain correenn est emprunté au français. Corruui ne saurait venir de corrigium, corrigium eût donné corrii ou correi, peut-être corriu: cf. peteu de puteus. Il faut supposer une forme corregium; on trouve d'ailleurs une forme corregia. Schuchardt, Vocal., T. 3, p. 167. L'e étant accentué, il n'est pas étonnant qu'il ait donné uui équivalent d'ē en breton: cf. boestol et l'irlandais béist du latin béstia.

Cors, roseaux, joncs. — M. C., p. 395, fol. 8 b. a. — Orcueeticc cors. — Gl. ex papyro textili. Voir o, ir et cueeticc. — Contexte: calceos (-i. ficones) praeterea papyrotextili subligauit, nequid eius membra pollueret morticinum. — Irl. curchas « roseau »; cors en gallois moderne a aussi le sens de marais, Spurrell. — Cors = \* corhs = \* corchs: latin carex? Stokes; arm. mod. cors « joncs, roseaux ». — M. C., p. 403, fol. 14 b. b. — Cors vel pennas. Gl. cannulas, illato per cannulas, E. 55.

Corsenn, jonc, roseau. — Ox. 1 (Ov.), p. 1058, 40°. — O corsenn. — Gl. arundine. — Contexte: Euphrates praecinctus arundine frontem. — Gallois mod. corsenn, pluriel corsenau ou cyrs, Spurrell. V. cors.

Cosmid, petit lait ou lait caillé. — Bern., p. 7, n° 35. — Meid uel cosmid. — Gl. serum. — cos = gallois caws « fromage », Spurrell; irl. caise; du latin caseus; mid = meid; corn. meith, Lhuyd. Arch. br., 149°, 289°; gall. maidd; irl. medg « petit lait »; gall. caws maidd « lait caillé ». Les Bretons et les Gaëls ne paraissent pas avoir connu le fromage: « Lacte et carne vivunt, » dit César en parlant des Bretons

(de bell. gall., 1. V, cap. XIV). Au contraire, en parlant des Germains: par victus eorum in lacte, caseo, carne consistit, VI, 22.

Coso. — C. C. V, p. 56, nº 310. — Gl. consignetur. xxxvi. W. C., 23; mot inachevé. — Voir cosom.

Cosoin. — C. C. V, p. 54, nº 304. — Gl. consignatum. — Pour le contexte voir compri. — Cosoin paraît être dérivé de conségno pour consigno. Gall. cyswyno « reconnaître », Stokes; cf. irl. sén « signum », Wind., Wört., p. 768.

Coson, harmonieux. — C. C. V, p. 17, n° 87. — Gl. canora. — Contexte: Vox autem eius non aspera, nec rauca vel dissonans sed canora (printed text: clara) erit (ix, 2, W.). Emprunté au latin cosonus pour consonus? Cf. musul et cusul, dérivés de mensura et de consilium, ou plutôt de formes latines ayant perdu l'n. Le transport de l'accent sur la dernière syllabe suffirait à expliquer la chute de l'n de la première syllabe: ex. vannetais mod. fetan de fontana, à côté de feunteun des autres dialectes. Le vannetais a l'accent sur la dernière, comme le gallois; les autres dialectes l'ont sur la pénultième; kysson, Four anc. books of Wales, p. 9, paraît composé de cyd et de son, comme Richards l'a remarqué dans son dictionnaire. Cependant Zeuss admet comme règle l'assimilation de l'n de con à l's suivant, p. 901.

Cospitiot, aura chancelé. — C. C. V, p. 31, nº 171. — Gl. titubauerit. — Contexte imprimé: Heredes mortuorum sic judicentur: si alter habuerit testes, adhibeat, si non habuerit, aetas videnda et nobilitas et ordinatio et ratio: si autem titubaverint, aut sorte aut veritate... aut a judicibus veris,... interpretentur (xxxii, 23, W.). — 3º pers. sg. qu'il faut rapprocher de la 3º pers. du sg. de l'impératif gallois en awt: methawd « pereat », Zeuss, p. 516. Il n'est pas douteux qu'il faille voir dans ces formes de véritables subjonctifs. L-o armoricain à côté de l'aw gallois indique bien un ā long: cf. irl. 3º pers. sg. berad « qu'il porte », Wind., ir. Gr., p. 61; cf. gallois mod. cy-sbeidiad « concession », de co et d'un dérivé de sbaid, du latin spatium; armor. mod. espet, en berr espet « en court espace », Poèmes bret. p. 82; gall. mod. ysbaid.

Costadalt, gardien d'église. — C. C. I, p. 14, n° 66. — Id. costadalt (gl. aeditui aecclesiarum). — De costad = custo[d]s, et de alt = irl. alt, i. teach « maison », O'Dayoren, p. 54;

nouv. haut-all. küster., anc. haut-all. custor; vieux-franç. coustre « sacristain ». — Du Cange: ædituus custos ecclesiarum, basilicae, sacrarii, altaris. Stokes.

Cot, bois. — C. C. V, p. 19, n° 98. — Gl. agresti. Contexte: et agresti melle pascebatur (xii, 2, W.). — Il est probable que cot est pour coit « bois »; cathol. coat, arm. koad, vannet. koët, corn. kuit.; irl. ciad-cholum « palumbes » sg. 70°, Zeuss, p. 32; goth. haithi. — Pour oi celtique = ai goth., cf. oeth = aith « serment ».

Couann, chouette. — C. C. III, p. 19, n° 95. — Gl. noctuam. — Contexte: haec sunt que de auibus comedere non debetis strutionem et noctuam et larum (Levit., xi, 15). — Arm. mod. kaouenn, vannet. kohan, Troude; gall. mod. cuan, Spurrell; vieux français choe; picard cave; voir Diez, Etym. W., 2<sup>mo</sup> partie, 2<sup>mo</sup> éd. au mot choe; moyen latin, cauannus, cauanus, Du Cange. — C'est ce mot latin passé en français qui, dans le Maine et la Bretagne française, a donné chouan. Un bretonnant n'eût jamais formé un mot pareil. Aujourd'hui, c'est un mot injurieux, dans la plus grande partie de la Bretagne bretonnante.

Cou?? antolion, passionnés. — Lux. P. I, 1. 16, 357. — Gl. andriuenereis. — De co et de huantolion, pluriel de huantol, dérivé de huant, irl. sant « envie, convoitise ». L'Hy. am., 71, Wind., Wort., p. 757; gall. mod. chwant, Spurrell; cath. hoantat « désirer »; arm. mod. c'hoant, vannet. hoant. Zeuss, p. 124, suppose que cou pourrait bien être une façon d'exprimer dans l'écriture l'aspiration initiale. Le fait, en soi, n'est pas impossible. C'est ainsi que nous trouvons Clotharius (monnaie d'Arles, Pont. d'Amécourt, 43), Clodoveo (Inscrip. chr. de la Gaule, p. 195, année 695), à une époque où le c était certainement aspiré. Mais on ne saurait citer, pour le breton, un seul autre exemple d'une orthographe pareille.

Couarcou, guirlandes, — Bern., p. 4, nº 12. — Gl. serta. — Composé de co et de uarcou; Cathol. goarec « arc », arm. mod. gwarek, Troude, gwara « curvare », Zeuss, p. 1071; corn. guarak, diploma; irl. farcha « trait de lumière, foudre », O'Donovan, suppl. — M. Stokes suppose ce mot composé de com et arcou, pluriel d'un nom qui aurait le p initial ario-européen: sanscrit praçna, grec πλέχω, latin plico. L'm de com restant intacte dans toutes les gloses, l'u de uarcou resterait dans ce cas inexpliqué.

Coucant, certainement. = Am., p. 12, nº 62. — Non mimus nahulei uel in coucant « certainement ». — Gl. nihilominus in cæteris operibus quantum segregetur. — Int = ent = avrl, Zeuss, p. 615; moyen bret. Poèmes bret. cougant (p. 185); Gall. yn ceugant « certo », Spurrell. — Coucant paraît composé de co et guocant. Cant paraît signifier « blanc, éclatant ». Il entre en composition d'un grand nombre de noms propres armor : Cart. de Redon : Encant, Haelcant, Hincant, Loiescant, Ritcant, etc. Forme du xnº siècle, Rescandus, Ritcandus. Cette forme cand a donné en arm. moderne kann.

Couled. — C. C. V, p. 25, nº 137. — Gl. oculum. Paraît gloser ad oculum servientes. — Contexte: non ad oculum servientes (xxiv, 2, citing Ephes., vi, 6). — M. Stokes en rapproche le mot de koulen «lapin»; corn. coloin « catulus », gall. colwyn, irl. culian, etc. Le rapport que M. Stokes a vu entre coloin, koulen « lapin », et couled ad oculum, nous échappe absolument. Dans de nouvelles notes publiées sur les gloses d'Orléans (Calcutta, 1880), il propose : co-vled = co bled, gallois, blaidd « regard ». Le b ne devient v à cette époque qu'entre deux voyelles ou après r, n ou l, si nous en jugeons par le cartulaire de Redon, et encore est-ce fort douteux, les gloses conservant parfaitement le b entre deux voyelles et après toute consonne: ex. dogurbonneu, C. C. V.; anbithaul, Juv.; arcibrenou, Ox., 1, et gilb, Ox., 2; gebel, Ox. 2, gebin M-C, etc. Nous ne connaissons pas d'exemple d'affaiblement du b dans les gloses; cf. plutôt corn. coul, mais aussi cowal « entièrement », cité par M. Stokes, Beitr., IV, p. 413 = co-oled? de  $ol \ll tout \gg$ ?.

Crap?. — C. C. V, p. 29, nº 160. — Contexte: a conuiuio chatolicorum separetur de aecclesiae reos obstinantes non defendente (xxviii, 11, 12, W.). — La glose est marginale, sans marque de référence. Crap se rapporte peut-être à obstinanter.

Craseticion, raccornis, piquants, secs. — Lux., P. 2, 1. 12, 368. — Gl. spicis. — Pluriel de crasetic. M. Rhys propose spissis; il vaut mieux conserver spicis dont le sens est plus voisin de craseticion: cf. gall. cras « sec, raccorni », cras boeth « piquant », Spurrell; Cathol. cras ha sech tout ung; arm. mod. cras. Si l'on adopte spissis, il faut alors, avec M. Stokes, voir dans craseticion un emprunt au latin crassus. Crat. plat. — Ox., 2 (pens.), p. 1062, 42b. — Gl. geptio?

— La première settre du mot est d'une lecture difficile : il est probable qu'il faut lire *grat* : cf. *gratell*, gl. craticula (graticula, Du Cange); gall. *greidell* « plat circulaire », pour cuire des gâteaux, et *gradell*, Spurrell.

Cre, plaie, ulcère. — C. C. V, p. 7, n° 27. — Gl. cicatricem. — Mot inachevé pour creith.; cf. creithi, Lux. (gl. ulcera), criched, Ox., 1 (gl. ruga), cath. crezenn « cicatrice », crezennec; arm. mod. cleizenn, Le Gonidec; gall. creithen, Spurrell; irl. crécht « blessure », Wind., Wört., p. 451.

Creaticaul. — Ox., 1 (Ov.), p. 1056, 38°, creaticaul plant. — Gl. genialis præda, puellae. — Il est probable que le glossateur a vu dans genialis un dérivé de la racine gen. Creaticaul est un dérivé, par le moyen d'un double suffixe ic-aul, de creat, formé sur creatus?. Zeuss suppose que creat égale l'irlandais cré, génitif criad « massa, matière », cerd « potier », et que ce mot pourrait être arrivé à signifier bien fait, beau, fait pour le plaisir. L'ē long irlandais n'eût pas donné creat, mais cruit ou croet; gall. mod. creawd « création », creedig « formé », creedigaeth, Spurrell; arm. mod. crouidigez « création », krouadur, Troude; vannetais krouédur « enfant » (creatura).

Credam, je marche. — Eut., p. 1053, 6°. — Gl. vado. — l° pers. du sg. prés. de l'ind. actif; Cathol. querzet « chemine », « aler »; arm. mod. kerzet « marcher », Troude; vannet. kerhet, kèhet; gallois, cerdded, id. Spurrell; voc. corn. kerd « iter »; irl. ceird « voyage ». M. Stokes, Beitr., VIII, 315, rapporte ce mot au grec κραδά-ω « secouer », au sanscrit kurd « sauter ». Comme le fait remarquer Curtius, gr. E., p. 154, ce mot semble plutôt être apparenté à l'anc. sax. srīdan « marcher ».

Creham, j'agite, je brandis. — Lux., p. 2, l. 7, 365. — On pourrait lire reham, mais il faut adopter creham. Voir crihot.

Creithi, ulcères, plaies. — Lux., P. 1, l. 11, 354. — Gl. ulcera. — Pluriel en i de creith; voir cre.

Creman, faulx. — Ox., 2 (pens.), p. 1061, 42b. — Gl. baxus. — Le mot latin est inconnu. Creman paraît devoir être identifié au gallois cryman « faulx »; irl. croman « croc, faucille », O'Donovan, suppl.; cf. κείρω « tondre », κουρεύς « qui coupe, qui tond »; sanscrit kar « couper »; latin curtu-s. V. Curtius, gr. E., p. 148.

Cretuis, crétoise. — Eut. (Beitrage, VIII, p. 374). — Gl. cressa. — Emprunte à cretesis pour cretensis.

Criched, ride. — Ox., 1 (Ov.), p. 1058, 40°. — Gl. ruga. Contexte: dolor et curæ rugaque frontis abit. — Dérivé en ed de crich; gall. mod. crych « rugueux », crychedig « qui a des rides », crychedd « asperitas », Spurrell; cf. creithi « ulcère »; irl. crech-t « blessure »?.

Crihot, il agite, il brandit. — Lux., P. 1, 1. 10, 353. — Gl. uibrat. — Pour la terminaison, cf. cospitiot « titubaverit »; crihot pour la terminaison, suppose un subjonctif. Il faut probablement lire crithot; cf. rocredihan = rocrethihan « vigricat » pour vibritat; irl. crith, anc. breton crit « tremblement »; gall. crydu « trembler », Spurrell. L'armoricain cre-na « trembler » peut nous faire voir dans le t de l'irlandais et de l'ancien breton un suffixe de dérivation, à moins que crena ne soit pour credna: cf. kann « bataille », pour kad-n, cat « combat ».

Crin, sec. — Juv., Beiträg., VII, p. 27. En marge: crin. — Gl. ar[i]dum. — Contexte: quatuor genera lignorum sunt quae scriptura computat, lignum sine cortice fructuque ac folis et ardum, et foris non habet utilatem nisi ad comburendum. Ce passage est un commentaire du vers: Nam neque de tribulis ficos nec sentibus uuas -i, 736; gall. mod. crin « sec et cassant », Spurrell; arm. mod. krin, id., Troude; irl. crin, Sp. IV, 2, Wind., Wört., p. 452, irl. crinaim. M. Windisch, Wört., p. 452, le traduit par disparaître: ni chrinfa do delb, E. C. 2. L'expression semble avoir ici conservé son sens précis: ton corps ne se flétrira pas, ne se desséchera pas.

Crip, peigne. — Ox., 1 (Ov.), p. 1059, 42°. — Ha crip. — Gl. pectens (pecten). — Contexte: pectens ancilla capillos. — Voir ha; gallois mod. crib « peigne »; Cathol. crib « paingne », cribenn « crista »; arm. mod. krib.; irl. anc. cir; gl. pecten, sg. 63°; Zeuss, 21, Wind., Wört., p. 424, marcir (gl. strigilis); cf. χείρω?. Etudié par M. Stokes, Beitr., VIII, p. 315.

Crit, tremblement. — C. C. V, p. 49, n° 272. — Bat uel crit. — Gl. frenesis. — Contexte: de in frenesin versis (xlvii, 16, W.). — V. bat; arm. mod. kridien « frisson »; gall. mod. cryd « flevre, tremblement »; irl. crith « tremblement », F. B. Wind., Wört., p. 453; irl. mod. crii ou criot,

O'Reilly. Les mots crenaff « trembler », Cathol, krena. arm. mod. crýn « tremblement », gall. mod., Spurrell, sont identiques sans doute pour la racine, et formés à l'aide d'un suffixe différent: A. S. kriddian, Stokes. — Id. Juv., p. 392, p. 5, timore (leg. tremore); ocrit « par crainte ». — Contexte: et simul exiluit mater concussa timore.

Cron, rond. — Lux., P. 2, 1. 11, 366. — Gl. tornatili. — Cathol. crenn « rond »; gall. mod. mascul. crwn, féminin cron. Le gallois a o au féminin par suite de l'influence de l'a final tombé, suivant M. Rhys. L'armoricain ne connaît pas cette distinction. Mab. bord gronn « tabula rotunda ». Le substantif bord étant féminin, l'adjectif suivant a eu sa consonne initiale affaiblie; arm. mod. gronna « envelopper », irl. cruind, FB. 50, Wind., Wört., p. 455, Zeuss, p. 147; cruind = \*curind; cf. grec xup-tó-; « recourbé », xíp-xo; « anneau »; latin cur-vus; an. haut-all. hring « anneau »; slav. krivu « recourbé »; anc. irl. cor, plur. acc. curu « gyros », Zeuss, 1064; gall. cor-went, « tourbillon », Zeuss, 889, arm. cor-uent, Curtius, gr. E., p. 158.

Cronion, v. cron. — Lux., P. 1, 1. 11, 354. — Gl. assiles. — Pluriel de cron.

Cronnemain, pierre ronde. — Bern., p. 15, n° 17, a cronnmain. — Gl. cylindro. — V. a. — Mot composé de cron « rond », et de main « pierre »; Cathol. men « pierre »; arm. mod. méan, men, plur. mein, Troude; gall. maen, Spurrell, V. Kuhn, Beiträg., IV, 404.

Cruitr, crible, tamis. — Juv., p. 394. P. 14. — Pala -i. cruitr. — Contexte: Illius et manibus ruralis pala tenetur, Et propria ipsius purgabitur area frugum, Horreaque implebit secreti copia farris. — Cathol. cant croezr « cercle à cruble »; arm. mod. krouer, Troude; bas-vannet, kroé; irl. criathar, Zeuss, p. 18; cf. grec xρίνω, xρί-σις « décision »; latin cri-brum « crible »; anc. haut-all. rîtêra « crible »; anc. sax. hridder. Les mots cités dans le n° 76 de Curtius, gr. E., p. 156, supposent deux racines cri et skar. Elles sont représentées toutes les deux en celtique. V. scarait, C. C. V. (gl. dijudicam).

Crum, recourbé. — Eut., Beiträge, VIII, p. 373. — Gl. cern(u)o. — Cathol. crom; arm. mod. crom; gallois mod. crum, féminin crom; irl. cromm, crom, Corm., Tr., p. 68, Wind., Wört., p. 454. L'm de crum étant resté intact jus-

qu'aujourd'hui, il faut supposer qu'anciennement l'm était suivi d'une consonne, sans doute un b.

Crummanhuo, trous circulaires, — Juv., p. 408, P. 77. — Scropibus o crummañhuo. Beiträge, VII, p. 415, o crummanhuou? — V. O. — Composé de crumman, dérivé de crumm, et d'un second terme inconnu. Peut-être faut-il lire simplement crummanhou, pluriel de crumman, dérivé de crumm « recourbé ».

Crunnolunou, en forme de roue. — M. C., p. 391, fol. 4 b. a. — Gl. orbiculata. — Pour le contexte, voir cimmaeticion. — Composé de crunn (voir cron), et olunou, pluriel de olun. Si on rapproche olun du gallois moderne oluyn « roue », de olu « trace », cf. olguo, C. C. V, et de l'irlandais ola = olu, on arrive à un thème olu. Peut-être olu a-t-il perdu un v initial; le fait n'est pas sans exemple, au moins en irlandais, Zeuss, p. 55. La présence d'un second v après l a dû y contribuer. Cependant l'irlandais fulumain « volubilis », montre le v initial, il est évident qu'il faut comparer le grec è $\lambda$ é- $\omega$  « tourner »; latin volvo; goth. valu-j-an, etc. Cf. Curtius, gr. E., p. 358-359.

Crunnui, œuf rond. — M. C., p. 399, fol. 10 b. a. — Nouircrunnui, gl. oui « c'est-à-dire l'œuf rond ». Contexte: Verum ipsa species oui interioris crocino circumlita exterius rutilabat. — Pour crunn, voir cron. Ui = irl. og, SG., 8<sup>b</sup> 10, Zeuss, 1014, Wind., Wört., p. 719; cathol. uy; arm. mod. vi, ui, Troude; gall. mod. wy, Spurrell. Le g de l'irlandais explique parfaitement l'i breton du singulier, et il est, par conséquent, aussi inutile qu'invraisemblable de séparer le breton de l'irlandais, comme l'a fait M. Stokes, pour le rattacher à ovum et &v. Ce qui est incontestable, c'est que la forme gréco-italique -ōvjo-m ne donne pas l'explication du g irlandais. V. Curtius, gr. E., p. 391.

Cuáll, plénitude. — Juv., p. 413, P. 90. — Matura cuáll. — Contexte: Haec ait, et Mariam cursu matura sororem Interiora petit. Cuall ne traduit pas bien matura, et a été sans doute amené par une erreur d'interprétation du glossateur. Cuall paraît composé de co et de guall; gallois gwala « plénitude », di-wall-rwyd « opulence », Mab., 2, 19, 20; arm. gwalc'h, gwal, id.? irl. fal; corn. cowall « entièrement ».

Cueetic, tordu, tissé. — M. C., p. 395, fol. 8 b. a. —

or cueeticc cors, gl. ex papyro textili. — Pour le contexte, voir cors. — V. O, ir. Il faut sans doute lire gueetic; part. pass. passif; gueig « testrix »; voc. corn. guiat « tela »; gall. mod. gwe « tissu », gwëydd « tisserand »; Cathol. gueaff « tesser », guyader « tisserand »; arm. mod. guyader « tisserand »; bas-vannet. guèder; irl. figim « tisser », fige « action de tisser », Corm., Tr., p. 76, Wind., Wört., p. 548. Pour la racine, cf. sanscrit vā-jā-mi « je tisse, je tresse; latin vieo, vietor; goth. vi-dan « lier », Curtius, gr. E., 390. Le g interne que l'on trouve dans tous les dérivés celtiques de cette racine a peut-être appartenu d'abord à un verbe dénominatif. V. Zeuss, p. 795-796.

Cuinhaunt, ils pleureront. — Juv., p. 404, P. 55. — Gl. deflebit (deflebunt). — Sic genus hoc vere (vero?) mentis cum degeneravit uinc[u]la perpetuis deflebit subsita poenis. I. cuinhaunt irruim mein quem det pena eterna super illos. — V. ir, v. ruim, v. mein. 3° pers. plur. fut. act. d'un verbe dénomin.; gall. mod. cwyn « plainte », cwynfan « lamentation », Spurrell; Cath. queinuan « gémissement »; irl. cóine, cité par M. Stokes, Beitr., VIII; goth. qvainon. L'au de cuinhaunt représente un a long et indique un subjonctif d'un verbe dérivé, employé dans le sens futur.

Cul. - V. ochcul.

Culed, maigreur. — Eut., p. 1054, 8b. — Gl. macies. — Dérivé de cul « mince »; gall. mod. cul « étroit »; voc. corn. cul « maigre »; irl. cóil « tenuis », Sg., 50°. U breton — oi irlandais, Zeuss, p. 103.

Cultell, couteau, hache. — Ox., 2 (pens.), p. 1062, 42<sup>b</sup>. — Gl. artuum. — Cultell de cultellus.

Cultir, coutre. — Ox., 2 (pens.), p. 1061, 42<sup>b</sup>. — Gl. cultrum. — Emprunté au latin culter; gall. mod. cwlltyr, cwlltr, Spurrell; cathol. coultr; arm. mod. koultr, Troude.

Cunnaret, rage. — C. C. III, p. 19, n° 92. — Gl. beluina rabies cunnaret boestol « rage bestiale ». — Pour le contexte, voir aceruission. — De cun « chien », Curt., gr. E., 159, et de dar?; gall. mod. dār « fracas ». Le t final est sans doute pour d infecté. Le d de dared a été assimilé à l'n précédent, Zeuss, 118, 205-207, 901. Gall. mod. cyndaredd, Spurrell; cathol. connar; arm. mod. kounnar, konnar, Troude.

Cunrunt, sommet. — C. C. III, p. 18, n° 85. — Gl. uorticem montis. — Pour le contexte, voir admet. — De cun

« colline », et de *runt* « sommet »; gall. mod. *rhwnt* « ce qui recouvre »; arm. mod. *run* « colline », Troude. *Runt* n'a rien à faire avec l'armoricain *rond* « rotundus », avec lequel M. Stokes l'identifie: *rond* est emprunté au français *rond*.

Cuntullet, réunion, collège. — Lux., P. 2, 1. 2, 362. — Gl. collegio. — V. Contulet.

Cusil, conseil. — Ox., 1 (alph.), p. 1059, 20°. — Consilium. — Gall. mod. cyssyl, Spurrell; cathol. cusul; arm. mod. kuzul; voc. corn. cusul, cusulioder « conseiller »: du latin consilium. Pour u = o en position, voir D'Arb. de Jubain-ville, Mém. de la Soc. de Ling., t. IV, p. 241.

Custnudietice, accablé. — M. C., p. 399, fol. 10 a. b. — Gl. confecta. — Contexte: pallare confecta Athanasiæ opem... postulauit. E., 40. — M. Rhys propose custuudietice, ce qui est très possible paléographiquement, et compare le gallois mod. cystudd « affliction », cystuddiedydd. Les deux uu ont pu se fondre en un seul, et le t se maintenir à cause du voisinage de l's, mais comment expliquer custuudietice? Faut-il décomposer cust « chagrin » et uudietic = guo-died-etic = diedtic = dietic?; gall. diaidd « sans énergie », Spurrell, aidd « ardeur, zèle »; grec aïow?. Cust-uudietic signifierait donc littéralement: abattu par le chagrin. Si on connaissait mieux l'origine de l'armor. tnu « en bas », on pourrait conserver custnudietic « abattu par le chagrin. »

Cutinnniou, joints, articulations. — M. C., p. 393, fol. 6 b. b. — Nodis i. cutinniou (gl. illis). — M. C., p. 393, fol. 6 b. b. — Nodos i. in ir cutinniou (gl. in condylos. — Contexte: rapiens his comas puellariter (i. leuiter) caput illis uirgua comminuens eisdemque quibus fuerat eblandita ictibus crebris uerticem complicatisque in condylos degitis uulnerabat. E., 24. — V. in, v. ir; gallois cydio « unir », Spurrell.

## D.

Da? dou? — Lux., P. 2, 1. 2, 362. — Gl. edulia. Dacrlon, mouillé, couvert de larmes. — Eut., p. 1054, 8°.

- Gl. uidus. — De dacr « larme » et lon « plein », adjectif

servant de suffixe, Zeuss, p. 891. Dacr: gall. mod. dagr, Zeuss, p. 827; cathol. dazrou; arm. mod. daerou; vannet. dareu; irl. anc. dér; goth. tagr; grec dáxpu; latin lacru-ma. V. Curtius, gr. E., p. 133. Pour lon: gallois lawn « plein », Spurrell; arm. mod. leun; vannetais lān; irl. lán, Zeuss, 16, Wind., Wört., p. 853. Le celtique a perdu le p ario-euro-péen: lān = \*plā-n: cf. grec  $\pi_{\mu}$ - $\pi$ là-vai « remplir »; latin im-plē-re, plē-nu-s, etc. Voir Curtius, gr. E., p. 277. Pour les composés en lon, cf. gallois ffrwythlaun « fructus plena », etc., Zeuss, p. 891. Voir guithlaun. Noms propres arm. Grallon = Gratlon, Catlon, etc., Cart. de Redon.

Dadl, réunion. — Eut., p. 1054, 8°. — Gl. concio. — Cf. datl, gl. foro, Ox., 1; datlocou, gl. fora, Ox., 1; datoloham, gl. lego, Eut.; gall. mod. dathl « fameux », dadlor « disputator », dathlu « célébrer », dadleu « contendere »; irl. dál « réunion », dail, O'Dav., p. 75, Wind., Wört., p. 464. L'ā irlandais est allongé par suite de la disparition de la dentale: arm. mod. dor-dâl « portail »?

Dadlou, lieux de réunion. — C. C. III, p. 17, n° 80. — Gl. andronas. Andron (locus publicus ubi viri, ἄνδρες invicem confabulantur), Ducange; grec ἄνδρῶν « appartement des hommes ». — Voir dadl. — C, C. III, p. 19, n° 93. — Gl. curiae.

Dadlt... — Eut., p. 1052, 3<sup>b</sup>. — Gl. curia. — Probablement pour dadl-tig « maison de conversation », Zeuss, p. 1052.

Dadluo, lieux de réunion? — C. C. I, p. 17, nº 77. — Gl. antropas) (gl. andronas). — Dadluo pour dadlou. — Voir dadl. — Contexte: clericus per plateas et antropas nisi certa necessitate non ambulet.

Dafraudatius? — Juv., IV, p. 390, P. 2, Beitr., VII, p. 412. — Súbtrahet igni i. dafraud atius. — Contexte: hoc opus, hoc etenim forsan me subtrahet igni Tunc cum flammiuoma descendet nube coruscans Judex, alithroni genitoris gloria, Christus. — D'am fraud o tius « m'enlèvera du feu »? Stokes, tius de tes « chaleur »? Le tome IV des Beitr. donnait dafraudatius.

Dagatte? — M. C., p. 390, fol. 4 b. a. — It dagatte ail, gl. coniuere. — It particule verbale: gallois yd, Zeuss, p. 420; ail « sourcil ». Voir ail. Dagatte de do-at = ate, plus gat = gall. gadu « laisser »?

Daliu, pour Duliu, couleur noire. — Bern., p. 4, n° 11. — Gl. fuscus. — Du = dub, irl. dub; Wind., Wört., p. 505; gall. anc. dub: cat dub geinte « le combat des races noires », Annales Cambriae; voc. corn. duv; gaulois dubis, fleuve, Zeuss, p. 14. Cf. grec τυρ-λό-ς, Curtius, gr. E., p. 223. Pour liu, cf. liou, gl. neuum Lux.; gall. mod. lliw; arm. mod. liou, Troude; irl. anc. li, Zeuss, 57, 129; latin ħ-veo, ħv-or, ħv-idus, d'un thème ph-vo suivant Corssen, Nachtr., 232. Le p initial aurait disparu. Voir Curtius, gr. E., p. 271.

Dalou, réunions. — C. C. V, p. 18, n° 90. — Gl. andronas, X, W. — Pluriel de dadl. L'assimilation de la dentale à l's'est faite de bonne heure en armoricain: cf. Callon, charte de l'an 834, à côté de Catlon, 897.

Dam. — V. daun.

Dam. — Préfixe verbal pour do + ambi. — V. Do.

Damcirchineat, qui cherche des détours, qui s'attarde. — Gl. demorator. — Composé de dam = do + ambi = irl. timm, et de circhinn = irl. cercenn, voir circhin. Pour le suffixe de dérivation, cf. vurcheniat (voc. corn.) « enchanteur »; arm. merdeat « matelot ». Cf. gall. cyrchynu « visiter, etc. ».

Damcirchinnuou, détours. — Juv., Beiträge, p. 413, VII, P. 56, Beiträge, p. 405, damcirchinnuou, leg. damcirchinnhou. Ambagibus ordamcirchinnuou. V. O; pluriel de damcirchinn, voir damcirchinneat. L'u de uou est inexplicable. Nous supposons h à sa place, h amené par l'accent comme dans crummanhuo.

Dan, sous. — C. C. V, p. 35, nº 195. — Gl. sub. — Dan subjectione (xxxvii, 6, W.). — Gall. dan « sous »; cath. endan, didanhat « subire »; arm. didan; vannet. idan. La forme primitive est tan: corn. tan. Voir Zeuss, p. 680.

Dar. — Préfixe verbal = do + are. V. Do.

Darcenneti: -rā, devins. — C. C. V, p. 4, nº 17. — Gl. ariolis. — Contexte: Nec ab ariolis aliquid sciscitamini (Lev., xix, 31). — De do + are et d'un dérivé en -etic de can « chant »; cf. irl. do-aur-chanim, gl. sagio, tairchetal « prophétie », tairchital, Wb., 5°, Zeuss, p. 881, Wind., Wört., p. 802; cf. gallois darogan = do + ar-guo-can; armor. diougan « prophétie » = do-guo-can « promesse », Cathol. Quant à rā, ran, il semble gloser aliquid. Ran « morceau,

partie », est sans doute employé ici comme le mot tam « morceau » et tam ebet « rien du tout ». M. Stokes y voit ran « rharsodie », qu'il trouve dans le dictionnaire de Le Gonidec. M. de La Villemarqué est le premier qui lui ait attribué ce sens.

Darleber, prophète. — C. C. V, p. 53, n° 296. — Gl. phitonicus i. e. pythonicus (lxiv, 3, W. citant Levit., 20, V. 27). — Darleber pour darleberiat, composé comme darcenneti, de dar = do + are et de leberiat, dérivé de labar. M. Stokes suppose que dar est pour tar « ventre », et que darleber signifie « ventriloque ». Dans ce cas darcenneti signifierait « qui prédit par le ventre »? Torleberieti est composé différemment. V. Torleberieti. Cf. gall. mod. darlafaru « déclarer », arlafariad « annonce », Spurrell. Pour labar cf. irl. labra « discours, langage », S. C., 29, 24, labraim « je parle », Wind., Wört., p. 650. Cf. latin lab-ru-m « lèvre »?

Darnesti[m] s'inquiéter. — Juv., p. 412, P. 88. — Itdarnesti, gl. agitare. — Contexte: His damnata dehinc respondet factio verbis: Haut equidem nostrum meminit te uisero quisquam Aut sitis, aut saeuae famis aegrum agitare laborem Hospita vel fesis errare per oppida rebus Carceris aut mersum pænis, morbove gravatum, Ut tibi sollicito fieret miseratio justa. — Composé de it = gall. mod. yd, particule verbale, et de darnesti pour darnestim = do-are-nest-im; cf. irl. naistin « souci ». O'Reilly.

Das, tas. — Juv., p. 402, P. 45. — Aceruo ódás. — Gall. mod., das, Spurrell; irl. dais, Wind., Wört., p. 464.

Datl, V. dadl. — Ox., 1 (Ov.), p. 1055, 38<sup>a</sup>. — Gl. foro. — Contexte: flammaque in arguto saepe reperta foro.

Datolaham, je rassemble. — Eut., p. 1053,  $5^{b}$ . — Gl. lego. —  $1^{re}$  pers. du sg. prés. ind. act. d'un verbe dénominatif, formé de datol = datl. Ces verbes, à en juger par l'irlandais, ont perdu un g, ce qui explique l'absence de contraction entre les deux a et la séparation bien marquée dans l'écriture par h. Zeuss, p. 795, hésite à rapprocher sur ce point l'irlandais du breton, beaucoup de verbes dénominaux irlandais sortant, selon lui, d'adjectifs en -ach, ech, ce qui ne donnerait pas g, en ancien breton. Beaucoup d'entre les verbes dénominaux bretons avaient un g, et nous en avons un exemple dans scamnhegint, Juv. (gl. levant).

Datlocou, places publiques, lieux de réunions. — 0x., 1

(Ov.), p. 1055, 38°. — Gl. fora. — Contexte: et fora conveniunt. — Dérivé de datl. Zeuss fait remarquer que datlocou est différent de datlauc, les adjectifs prenant des pluriels en ion. Mais ici le mot est employé substantivement. Zeuss, p. 849, y voit un suffixe en uc, cf. morcanhuc, L. Land., p. 113, mais, comme il le fait remarquer lui-même, beaucoup de ces formes en uc et oc sont pour des formes en āc.

Dattotimb, spasme, soulèvement de l'estomac. — M. C., p. 399, fol. 10 a. a. — Gl. gestione (egestione?). — Contexte: ni haec, inquit, quibus plenum pectus geris cum coactissima (-i. uiolentissima) gestione (leg. egestione?) uomueris forasque diffuderis, immortalitatis sedem nulla tenus optinebis. E. 39.— Composé de dat = do + at = irl. taith, Zeuss, 906; ce préfixe, très usité aujourd'hui encore en gallois, a le sens d'opposition et même de négation (correspond comme sens au latin re); de dot, gall. mod. dodi, action de placer, déposer (gallois: Dattod ac attod « imfix and refix », Spurrell, et de timb « démangeaison, spasme »: gallois tymmig, tymmigiad « picotement, spasme », Spurrell. Mot à mot : démangeaison ou spasme pour rejeter.

## Daul. V. Didaul.

Daureth, honteux. — Bern., p. 6, n° 23. — Gl. foedam. — Contexte: et foedam glomerant tempestatem imbribus atris. — Cf. douretit angruit (gl. turpi lucrum). Rien de bien satisfaisant sur ce mot. M. Stokes le rapproche de dafraudatius; daureth égalerait drauād, drewi « puer ». L'f de dafraud ne peut pas correspondre a un u; au point de vue du sens, il y a plus de difficultés encore. Quant au rapport de daureth avec le gallois drewi, il peut être admis.

Dauu, client, gendre. — Ox., 1 (Ov.), p. 1055, 38°. — Gl. cliens. — Contexte: qui modo patronus, nunc cupit esse cliens. — Gall. mod. daw, dawf, Cath. deuff « gendre », arm. mod. dañ ou déañ, Troude. Ces formes supposent un ā long et, à ce titre, il faut les distinguer des mots dérivés de dăm; gall. anc: dometic, Ox., 1 (Ov.), gl. domito; gall. mod. dof « apprivoisé »; arm. mod. doña ou donva « apprivoiser », danvez; irl. damnae « possessions »; irl. dam « taureau »; gall. dafad « mouton », Spurrell; arm. danvad, id.; vannet. davad. Pour dam, voir Curtius, gr. E., p. 232; cf. voc. corn. undamsi « clientulus »; de un, dam (irl. dam. tribu, O'Reilly).

et un suffixe si = \*ssia, Zeuss, p. 788. L's a pu maintenir l'm. M. à mot : qui est de même tribu.

De. — Ox., I (mens.), p. 1060, 22b. — De sé?

Deccolion, décades, par dix. — M. C., p. 394, fol. 7, b. b. ordeccolion. — Gl. decadibus. — Contexte: quos per nouenariam regulam distribuens minuensque per monades decadibus subrogatas in tertium numerum perita restrinxit. E. 28. — V. o, v. ir. Dérivé de dec « dix »; gall. mod. degol « décimal », pl. degolion; Cathol. deaoc « diesme », deaugaff « deimer »; irl. déac (deux syllabes), déc, deich (n-), Zeuss, 304, Wind., Wört., p. 468. La forme déac doit être rapprochée de deaoc; elle reste inexpliquée: deichn- suppose une forme v.-celtique dec-in, V. Curtius, gr. E., p. 134.

Decmint, ils prendront la dime. — C. C. V., p. 27, nº 145. — Gl. adecimabit. — Contexte imprimé: sed et segetes vestras et vinearum reditus addecimabit (XXV, 12, W.). — 3° pers. plur. fut. d'un verbe identique au gallois degymu « dîme », decum, degum, Zeuss; p. 821, irl. dechmad « dixième ».

Dehlouetic, accommodé à, souple, adroit. — C. C. I., p. 14, N° 67. — Gl. accommodata. — Contexte: uox lectorum simplex et clara pronuntiationis genus (uel generi) accommodata. — Composé de deh = irl. des; gall. deheu, arm. deou, vannetais deheu; latin dexter, etc.; et d'un dérivé en -etic de lav « main ». L'm de lám « main » était, sur le continent, comme dans l'île, devenu v: voir Lau C. C. V.; cf. deh-lou-etic = irl. des-lá-mac « adroit » (prononcez des-law-ach), des-lámacd « dextérité », O'Reilly. M. Stokes, d'après M. de Villemarqué, supposait delwedig (gall. mod.) de delwi « façonner ». Mais dans delw = irl. delb, l'h ne serait pas expliqué. D'ailleurs dehlouetic est très régulier.

Delehid, verrou, barre. — Ox., 2 (pens.), p. 1062, 44. — Gl. sera. — Gall. dylaith, genre de verrou ou barre de porte en Cardiganshire. Il est bien probable qu'il faut identifier deléhid à deleiou, gl. antennarum.

Deleiou, vergues ou antennes. — Bern., p. 11, nº 55. — Gl. antemnarum (leg. antennarum). — Pluriel de dele « vergue ou antenne »; voc. corn. dele « antenna », irl. deil Goid., 176, del Cormac (v. camdelbra), arm. mod. delez (Léon). Dele suppose un thème delia, v. Zeuss, p. 814-816.

Le Léonard a ajouté un z par analogie : cf. voc. corn. kereor « cordonnier », arm. kéré, gall. crydd.

Dėlu, forme.—Juv., p. 410, P. 80(livre IV).—Nummismatis
-i. dėlū. — Contexte: Inspicite nummum sculptique numismatis aera. — Gallois mod. delw, irl. delb pour delv, Zeuss, 241, 933, Wind., Wört., 460. Delb a en irlandais le sens de dme des morts et de statue des dieux, indelba « idoles », Three Ir. gl., p. 25. Wind., p. 638. C'est exactement le sens du grec είδωλον.

Dem. — C. C. V, p. 47. n° 257. — Gl. coactaticia. — Contexte: coactaticia vis matrimonium non separat. (xlvi, 7, W.). — Mot inachevé.

Demguescim, combat, action de s'étreindre réciproquement.

— C. C. V, p. 51, n° 285. — Gl. conflictum ad arnubium demguescim erseb. — Contexte (imprimé). Hieronimus autem dicit in conflictu ad Arnubium (liv. 12, n° 285). — M. Stokes, qui lit demguestim, propose demguescim: nous n'avons pas lu autre chose dans le manuscrit. — Composé de dem = do + ambi, Zeuss, p. 906, et guescim, nom infinitif; cf. gall. mod. gwasgu « presser», gwasg « presse», Spurrell; Cathol. goascaff « etreindre »; arm. mod. gwaska, Troude; vannetais gweskeiñ; irl. faiscim « je presse », Wind., Wört., p. 537.

Deor? — C. C. V, p. 54, n° 302. — Gl. impigerit. — Contexte: si quis alapam inpigerit (C. xiii, W, C, 36.) — Mot sans doute inachevé: pour dorn « poing fermé »?

Der, préfixe nominal intensif (do + are ?), V. Zeuss, p. 895. V. dermorion.

Deric, lugubre, messager de mort. — C. C. V, manuscrit feuille 40, ne se trouve pas dans la brochure de M. Stokes. Deric gl. dictor mortis erit. — Cf. gall. mod. dera « furie », « demon »; irl. mod. dearac « sombre », O'Reilly, dera -i. digail « vengeance », O'Dav., p. 74, Wind., Wört., p. 472.

Dermorion, énormes. — Lux., P. 2, l. 4, 363. — Gl. inormia (leg. enormia). — Irl. dermár, Cr. 35°, indermár (gl. in immensum), Wb., 17°, Zeuss, p. 864; paraît composé de do + ari, plus mor « grand », irl. már, gall. mawr, arm. mod. meur-bed « grandement »; cartul. de Red. Ermor; gall. mod. Erfawr « très grand «, Spurrell, et dirfawr; dy pour do et er. — Pour le sens intensif de er et der, voir Zeuss, p. 864, 865, 895.

Desi, tas. — C. C. V, p. 2, nº 6. — Gl. acervos. — Con-

texte (Exod., xxii, 6): Si ignis..... comprehenderit acervos frugum. — Pluriel en *i* externe de *Das*. V. *Das*.

Deur, vaillant. — Lux., P. 20, n° 97. — Gl. attacus?

Deurr, vaillant. — Lux., P. 2, 1.3, p. 363. — Gl.acri. — Gall. mod. deur « brave », Spurell.

Di, préposition indiquant le génitif; irl. di, Zeuss, p. 662. Di, particule verbale séparative: gall. di; corn. di, dy; arm. di; irl. di, Zeuss, p. 903.

Di, préposition et préfixe verbal : en gallois pour do. Voir Do. — M. C, p. 386, fol. 1 a b. — Anu di Juno, gl. suadae. E., 2. Voir anu. — M. C, p. 400, fol. 11 a. a. — Enuein di Junoni, gl. Iterducam et Domiducam. Voir enuien. — M. C. p. 400, fol. 11 a. a. — Proprium -i. anu di Juno, gl. Populonam. Voir anu. — M. C, p. 400, fol. 11 b. b. — Enuein di Sibellæ int hin, gl. Erytria quæque Cumea est vel Phrigia. E., 44. — M. C, p. 407, fol. 49, b. a. — Nomen di Cretæ, gl. mac[a]ronesos, propter cœli temperiem M. est appellata. E., 225. — M. C, p. 407, fol. 50, b. b. — Nomen di Tauro caucassus, gl. caucassus. Contexte: inter caetera nomina idem Nifatis est Caucassus et Sarpedon. E., 236. — Ox., 1 (Ov.), p. 1055,37 b. — Di aperthou, gl. muneribus. Contexte: Ubi muneribus nati sua munera mater addidit. — Ox., 1 (Ov.), p. 1055, 38 a. — Di arpeteticion ceintiru, gl. miseris patruelibus. — Ox.; 1 (Ov.), p. 1057, 39 b.— Hin map diiob. — Ox., 1 (Ov.), p. 1057, 39 b. — Di Litau, gl. latio. — Juv., 389.— Araut dinuadu, nuadu nom propre—irl. nuada, génit. nuadat. — Juv., p. 401, P. 38. — Exclusa medelæ -i. di. Contexte: Ast ubi dona procul fuerint exelma medelae Jam propria ipsorum mentem damnatio torquet. — C. C. V, p. 46, nº 253, gl. eradicatrix. Contexte: Virginitas ...innocentiæ fautrix, amica justitiæ, eradicatrix vitiorum (xlv, i. W.), particule séparative; mot commencé. — C. C. V, p. 24, nº 128, gl. discutit (xxi, 14, W.). — Di, particule séparative.

Di. — Ox., 1 (mens.), p. 1060, 22 b. — Di assa -i. asse bichan, di assa « de l'as ». — C. C. V, p. 16, nº 81, gl. inergominum, leg, energuminum, vi, 2, W. — Di, mot commencé.

Diauc, lent. — Juv., p. 414, P. 93. — Segnem diauc. — Composé de di privatif, et de auc pour āc, grec ἀκός. Voir aceruission, et ocerou, gall. mod. diog « lent, paresseux »,

Diogi « paresse », Spurrell; Cathol. diec « paresseux », dieguy « paresse »; arm. mod. diec, diegi, Troude.

Diblo, le double, doublement. — C. C. V, p. 3, n° 9, gl. infitias. — Vulg.: Anima quæ ..,rem perditam invenerit et infitians insuper pejeraverit (Lev., vi, 3.). — Irl. dublu « le double », O'Donov., suppl. à O'Reilly, Diabul, id., senchus mor., 1, 216, Zeuss, p. 980; du latin duplum. — Pour l'i de diblo, cf. nimer = numerus.

Dicomit, sans partage? en toute propriété. — C. C. V, p. 45, n° 250. — In dicomit tegran. En marge en face: in dicomit « en toute propriété ». Si quis episcopus sive aliquis edificaverit ecclesiam in territorio alicujus episcopi, hujus ecclesiæ consecratio reservetur ei, in cujus territorio edificata est (xliii, 2, W). V. Tegran. — M. Stokes lit in dicom... tegran; dicomit = dicombit. M. de Courson (Cart. de Red., p. 752), explique ainsi les termes: in dicombito, sine censu et sine tributo, par: res Ecclesiæ sic concessa ut inde nihil sibi reservet donator. M. D'Arbois de Jubainville (Biblioth. de l'Ecole des Chartes, tome 40, p. 199) compare le gallois cymmydu « s'associer », composé de cym = com, et de mydu, par assimilation pour bydu de bot, être: dicombit « sans association », « sans partage ». M. Stokes rapproche l'irlandais commaid, comad « partnership ».

## Did. V. Trennid.

Didanuud, action de tirer, faire sortir de. — Eut., p. 1052, 4°. — Gl. elicio. — Zeuss propose didanhud; cf. gall. dadenhuddio « découvrir », hudd « obscur ». Did égalerait di + at, Zeuss, p. 906. Did pour dad est peu vraisemblable en armoricain. De plus uud reste inexpliqué, à moins de supposer une erreur du copiste. Nous serions tentés de rapprocher danuud du gallois denu « attirer ». La terminaison ud pour ōd serait identique à celle des infinitifs irlandais en ād. Zeuss, p. 485. La présence des deux u serait néanmoins difficile à expliquer.

Didaul, qui manque de, ignorant de. — Ox., 2 (pens.), p. 1063. 46°. — Gl. expers. — De di privatif, et daul = irl. dál « division ». Corm., p. 14. Wind., Wört., p. 464, composé absolument comme le latin ex-per(t)-s; irl. fo-dailim « je divise, je distingue ». Wind., Wört., p. 557. O'Reilly. — Ox., 2 (pens.), p. 1063. 45°. — Gl. expers.

Didioulam, je désire avec ardeur. — Eut., p. 1052. Cod.

prior. 2°. — En marge: didioulam. — Gl. Glisco. 1° pers. sg. prés. act., composé de did = di + ad, et de ioul « volonté, désir »; gall. mod. ewyll, Cathol. eouell, arm. mod. ioul; irl. eolas « science », eola « habile », Zeuss, p. 259. Wind., Wört., p. 524; irl. mod. iul. O'Reilly. La diphthongue de l'irlandais rend toute comparaison avec les langues congénères très hasardeuse. Rappelons pour mémoire, qu'en désespoir de cause, Zeuss rapprochait ioulam de aul, eulon « stercus, firmus ».

Dieteguetic, abandonné. — C. C. V, p. 34, n° 186. — Gl. distitutus. — Contexte: Populus a principe distitutus dixit, quis ibit ante nos? (xxxvii, 2, W.). — Partic. pass. pass. Selon M. Stokes, ce mot serait composé de diet = di + at (Zeuss, 903, 900), et d'une racine A V, cf. latin induo, ex-uo Fick 1, 25? Dieteguetic nous paraît composé de di privatif et d'un participe d'un verbe identique au gallois moderne adaw « abandonner ». Adaw, parf. edewis, suppose une forme plus ancienne ataw; adaw alterne actuellement avec gadaw. Richards, au mot adaw, fait remarquer que ce sont les modernes qui emploient gadaw?.

Dificiuou, dépense, manque. — Juv., p. 391, P. 4. — Dispendia dificiuou diminutiones. — Contexte: Progressus trepide, numen uidisse supernum Nutibus edocuit miseræ dispendia uocis. — Gall. mod. difygio, Spurrell, poèmes bret. de la Vill. diffigo « manqueront », p. 194, str. 184; emprunté au latin deficio ou à une forme de basse latinité. L'u de dificiuou est en effet singulier, et on serait tenté de supposer une forme deficium: cf. peteu de puteus.

Difrit, série, volée (de coups de bâton). — M. C., p. 404, fol. 41 a. a. — fonnaul difrit. — Gl. fustuarium « volée de coups de bâton ». — Contexte: Si ille consul fustuarium meruerit, legionesque, quæ consulem reliquerunt. E. 161.— V. fonnaul; difrit est composé de di = do, et de frit = srit. Pour frit, on peut le rapprocher de l'irlandais sreth « série, succession », Zeuss, p. 182, que Curtius rattache au latin series, ser-o (p. 354). On pourrait penser également au gallois Dyffridio « couler », frydio, même sens, frydan « petit ruisseau », dérivés de frwd = irl. sruth, Wind., p. 792. Zeuss, p. 238. Mais si l'y moderne s'explique facilement dans la dérivation pour u, il n'en est pas de même en ancien breton, frit n'étant suivi d'aucun suffixe de dérivation : cf.

di-co-frit, Cart. de Redon « sans participation, sans partage »? L'f de ce mot n'est pas pour l'm de com; il n'y en pas un exemple dans tout le cartulaire avant le xn° siècle. Pour fr breton = sr irl., cf. = froen « nasus » = irl. sron.

Digatma, aire, cirque. — Ox., 1 (Ov.), p. 1055, 37°. — Ir digatma. Gl. area « l'aire ». — Contexte: Hic modus, haec nostro signabitur area curru. — Le dernier terme est bien connu: ma = irl. mág, gaulois magos: voir airma. Pour le premier on n'a rien proposé de satisfaisant; Cf. irl. sgatad « mutilé », O'Donovan, suppl. à O'Reilly; di-sgatma signifierait: endroit sans solution de continuité? — Ox., 1 (Ov.), p. 1056, 38°. — Gl. circus.

Digatmaou, aires, cirques. — Ox., 1 (Ov.), p. 1056, 392.—
Irdigatmaou. — Gl. circus. — Contexte: Hos aditus circusque. — Pluriel de digatma.

Diglo? — C. C. V, p. 27, n° 148. — Ni diglo. — Gl. non deglobare (xxv, 16, W.). — Diglo pourrait bien n'être que le mot latin commencé: au cas contraire, c'est un emprunt à deglobare. V. Ni.

Digluiuhit, clarifiez. — Ox., 2 (pens.). p. 1063. 44°. — Hác digluiuhit lissiu. — Gl. de sapuma elique (leg. eliqua) lixam. Mot à mot: et clarifiez « faites couler la lessive ». - Contexte: Mulier veni cito lava cap-mm (appam meam) de sapuna elique lixam quam diu fuero in ballenio. — Le texte porte diglniuhit; nous lisons digluiuhit: dans le manuscrit l'n et l'u se confondent facilement. Composé de di =do, particule verbale, et d'un verbe dénom. 2° pers. plur. impérat. act.; Cf. gloiu. Juv. (gl. liquidum). Pour la 2º pers. du plur. de l'impérat., elle est restée -it, -et, en armoricain, Zeuss, p. 517. L'emploi de la 2° pers. du plur. pour la 2º du sg., très ordinaire dans la plupart des cantons armoricains, paraît fort ancienne. V. anbiic. Zeuss, essayant d'expliquer diglniuhit, avait proposé un dérivé de glan « pur » (gall. gleinio); mais il fallait pour cela supposer une forme digleniuit, qui représenterait un subjonctif.

Diguolouichetic,  $d\acute{e}voil\acute{e}$ . — Ox., 1 (Ov.), p. 1058. 41<sup>b</sup>. — Gl. proditus. — Contexte: hanc tamen implevit vacca deceptus acerna dux gregis et partu proditus auctor erat. — Part. pass. passif, composé de di+guo=do-guo= irl. do-fo, et d'un dérivé de louc « lumière, éclat »; irl. loche (gén. lochet) « foudre ». Corn. luhet « éclairs », armor. luched

« éclairs », lucheden « un éclair » (Troude). Diguolouichetic, pour la diphthongue, doit être rapproché de go-lou, gou-lou « lumière » (arm. mod.); gall. go-leu, vannetais go-leu; cf. Latin: Loumen, Loucetios, Corssen, t. 1, 667, 367. Marti Loucetio (corp. inscript. Rhen., Brambach), Louctius, Mar. Victor, p. 2459, Leucesie, chants saliens, Tér. Scaurus, p. 2261; cf. grec λεύσσω « regarder ». Lit. lauk-i-u. Curtius, gr. E., p. 160-161.

Diguormechis, il a témoigné. — Ox., 1 (mens.), p. 1060, 22<sup>b</sup>. — Diguormechis Lucas. Composé de di-guor pour do-guor, et d'une 3<sup>o</sup> pers. du sg. du prétér. prim. act. en -s. Zeuss, p. 907. Voir Meich.

Dihel, oisif. — Eut., p. 1053. 6°. — Gl. deses. — Cf. gall. mod. dihail « sans service », Spurrell; irl. mod. sáil « garde » ? O'Reilly.

Diimdamguas [tlot], se sera lie par vœu, par serment?—C. C. V., p. 33, nº 181.—Gl. se..... juramento contrixerit; leg. conntrinxerit.—Composé de do + im indiquant réflexion, de do + am (ambi), et de guas(tlot)? « se sera voué, lié par serment »? Aujourd'hui encore pour indiquer réflexion et réciprocité, les composés gallois ont dym, pour indiquer action d'entourer, dam. Voir Spurrell, dym-, dam-. Faut-il voir dans guas la première syllabe de guascam, comme M. Stokes le suppose? Rien dans le manuscrit n'indique une abréviation. De plus on ne comprendrait guère que le glossateur, voulant abréger, se fût arrêté brusquement à gwas pour guasc; nous avons dans les mêmes gloses demguescim gl. conflictum. Il y a peut-être dans dimdamguas un verbe dénominatif: do-im-do-am-guastlam? arm. mod. en im gwestla « se vouer ». V. Guos.

Dilein, destruction. — M. C., p. 404, fol. 40 a. b. — Gl. abolitione, — Contexte: Tyrannus qui sub abolitione tyrannidem posuerat, fortiter fecit. — Gall. mod. dilain « épuisé », dilead « destruction », Spurrell; irl. mod. dilgionn « destruction », O'Reilly, irl. anc. dilgend, dia ndilgiund, Ml. 33°, dilegim « anéantir », Wind., Wört., p. 484; dilein = dilègend. Pour les formes en -nd, voir scribenn.

Diliu, envie. — Juv., p. 395, P. 16. — Livor dæmonis -i. diliú (en marge). — Contexte: Mox livor demonis ater Cum terrore rapit mentem, nec defuit ægro Temptandi interea Loth. Vocabulaire.

Christo uersutia fallax. — De di privatif, et liu « couleur »; Latin: Livor « jalousie ». Voir da-liu.

**Diliu**, obscurité. — C. C. V., p. 13, n° 57. — Gl. fuscetur. — Contexte: Ut nulla religionis reverentia obscuritate fuscetur (i, 13, W.). — On peut remarquer que u a ici le son u véritable: arm. mod. Liou. Par conséquent, chaque fois que dans les gloses de cette époque nous rencontrons ou, nous sommes sûrs d'être en présence d'une diphthongue.

Dilu. — C. C. V., p. 48. N° 269. — Gl. detestantur. — Contexte: Fructuosa est penitentia com tu detesturi vitia, cum enim infirmaris, non tu detestaris vitia, sed vitia tua te detestantur (xlvii, 9, W.). — Le glossateur qui dans ce manuscrit semble souvent ne voir que le mot, sans le contexte, a-t-il pris detestari comme un privatif dérivé de testis? Ou y a-t-il eu un composé analogue à detestari en breton? Le mot serait composé de di privatif, et de lu « serment »; irl. luga. Zeuss, p. 229. Gallois mod. llw., arm. mod. lé (Troude).

Dilucet, destruction de la lumière, anathème. — C. C.V., p. 8, n° 36. — Gl. anathema. — Contexte: Ne fias anathema (Deut., vii, 26). Composé de di privatif, et d'un dérivé de luc. Voir diguo-louich-étic; gallois llug « lumière », arm. luguerni « briller », etc. Pour le sens cf. irl. coindel-b(a)-thadh; gl. anathema, Ir. Gl., p. 845 « extinction de la lumière » (Stokes). Douze prêtres avec des torches, autour de l'évêque, après la sentence d'excommunication, jetaient les torches à terre et les foulaient aux pieds (Smith, Diction. of christ. antiqu., 1, 641, cité par M. Stokes.

Din, fondre. — C. C. V., p. 9, n° 39. — Gl. conflatilem, Vulg. conflatile. — Contexte: Maledictus homo qui facit sculptile et conflatile domini. Deut., xxvii, 15. — D'après M. Stokes din serait pour dinouet (grec σνυ). Beitr., VIII, p. 338; Cathol. dinou « espandre et fondre »; irl. mod. ten « fondre », O'Reilly.

Dinaut, tuyau, conduit. — Ox., 2 (pens.), 1061, 42b. — Gl. pipinnis. — Gall. Dyne « action de répandre », dynēu « répandre, verser », Spurrell; de di et un dérivé de snu, grec ovu? Stokes, Beitr., VIII, p. 338; cf. snuad « caesaries », O'Clery. Pipinnis n'a rien à faire ici avec bipennis comme l'a cru Zeuss. M. Rhys a montré (Beiträge, VII, p. 466), que pipinnis est un dérivé du moyen latin pipa « conduit ».

Diniam, je fais sonner, tinter. — Eut., p. 1052, 4. — Gl. tinnio. — 1<sup>re</sup> pers. du sg. ind. prés. act., emprunté au latin? peut-être dérivé d'une simple onomatopée; gall. mod. tincio, à rapprocher de l'anglais tink « tinter ». Arm. mod. diñsa, Troude.

Dino, dévoile. — C. C. V, p. 6. — Ni dinoti. — Gl. non disco(o)peries « ne dévoile pas ». — Dinoe est la 2° pers. du sg. fut. actif en i, Zeuss, 511; Dino-ti est la 2° pers. du sg. de l'impératif suivi du pronom ti de la 2° personne: ni-dinoti « ne découvre pas », pour « tu ne découvriras pas »; cf. Ox., l, helgha-ti, gl. venare, na chabladi vivi, Mab., 3, 15, « noli me vituperare », mot à mot « ne blâme toi moi-moi ».— Dinoe est composé de di privatif, et d'un thème no; gallois mod. no « ce qui est renfermé, caché », Spurrell. M. Stokes suppose pour les deux mots dinoethi; irl. dinochtaim « mettre à nu ». Il est difficile d'admettre que dans les deux cas le glossateur se soit trompé: ce verbe eût été dinoithi. Dinoti n'est pas inachevé, et le ct n'a pu être transcrit de la sorte.

Dinoe, tu dévoileras. — C. C. V., p. 3. — Ni dinoe. — Gl. non discoperies (leg. discoperies).

Diprim, nourriture, manger. — Lux., P. 1, L. 19, 360. — Gl. essum. — Pour Do-prim: Cathol. dibriff, arm. mod. dibri, debri, vannet. debreiñ, bas-vann. debeiñ, Trigorrois, brif « nourriture »: cf. irl. mod. crimóg « morceau »? criomadan, id., O'Reilly.

Diprou, selle, harnachement. — C. C. V., p. 21, nº 110. — Gl. acitamenta (xvii, 11, W.). — Contexte: dedit acitamenta eius in oblationem ecclesiæ. — Le glossateur aura sans doute mal compris acitamenta. Diprou pluriel de dipr; arm. mod. dibr, Troude, gall. mod. dibr « selle », Spurrell.

Dir. — Préfixe verbal et nominal = do + are? 303.

Dirgatisse, il avait laissé. — M. C., p. 394, fol. 84, b.— Dirgatisse locelau. — Gl. concesserat ou congesserat (variante de ed. E.). — D'après M. Rhys, 3° pers. du prét. second. d'un verbe gadu « laisser ». Pour le contexte voir ciphillion; dir pour di-ro? ro préfixe verbal indiquant le passé. Voir Zeuss, 418.

Diruestiat, à jeun. — Juv., p. 406, P. 64. — Jejunam diruestiat. — Contexte: Jejunam nolim tantam dimittere plebem. — Gall. mod. dirwest « à jeun », dirwestu « jeûner », dirwestfa « jeûne », dirwestty « maison de tempérance ». La

persistance de l'e semble indiquer une contraction d'ai; cf. irl. fás « vide »? Dir-west serait composé comme dir-fawr « très grand ». V. Dermorion.

Dis. — Préf. verbal. = do + es.

Discl, plat. — Juv., p. 405, P. 59. — Lance odiscl. — Du latin disculus; gallois moyen dysgyl, y seint Greal, p. 144.

Discou, des plats. — Bern., p. 7, nº 30. — Gl. lances. — Pluriel de disc emprunté au latin discus; irl. tesc, Sg. 20°; arm. mod. disk « plat », Troude.

Dispriner, est déprécié. — C. C. V., p. 45, n° 248. — Gl. depretiatur. — Contexte: De infantibus in ecclesia projectis. Eadem Sidonus. Filius allatus servius est ejusdem, nisi depretiatur (xlii, 24, W.). — 3° pers. sg. prés. ind. pass., composé de dis = do + es, Zeuss, p. 894, et de prin-er; cf. irl. crenim « j'achète », Zeuss, p. 432. Wind., Wört., p. 452; voc. corn. prinit « emptius », Cath. prenaff, arm. mod. préna, vannet. prenein et pernein, Troude; gall. mod. prynu « acheter », pryn « valeur », Spurrell. Vid. Beiträge, VIII, p. 38.

Dissuncemetic, épuisé. — M. C., p. 389, fol. 3, a. a. — Tracta exhausta -i. dissuncemetic. — Gl. exanclata. — Contexte: Nam flamma flagrantior et ab ipsis cecaumentis exanclata fomitibus ex ferri praedicta anhelabat urna, quae tamen vertex mulciferi dicebatur. — Dérivé en etic d'un verbe élargi au présent, par un suffixe à nasale; de dis = do + es, Zeuss, p. 907, et de sucnam = sug-n-am « je suce »; Cath. sunaff « sugger », arm. mod. suna, Troude; vannet. scheunein (eu français), gall. mod. sugno, sugnol, sugnedydd « pompe »; irl. sugim « je suce », Wind., Wört., p. 795; cf. latin sūgo, succus. L'ū irlandais devrait avoir pour correspondant un i breton. Le son nasal a sans doute préservé l'u.

Distrit, austère. — C. C. V., p. 20, n° 105. — Gl. austeram. — Contexte: Hic vitam arduam et austeram gerebat (xii, 15, W.). — Composé de dis (do + es), et de trit, que l'on retrouve dans le gallois trythyll « voluptueux », trythyllu « rechercher le plaisir ». M. Stokes y voit un emprunt au latin districtus. Dans ce cas, il faudrait lire distrith, ct donnant the en ancien breton: creith = irl. crecht.

Dit, ditoi. — M. C., p. 396, fol. 9 a. a. — Dittihun. —

Gl. tibi soli « à toi toi seul ». — Contexte: Quod habent rationis operta canimus tibi cognita soli. E., 35. — Dit = di (pour do), plus le t indiquant le pronom suffixe de la 2º pers. du sg., suivi de ti pronom de la 2º personne servant à renforcer le pronom suffixe, Zeuss, p. 380; arm. mod. did-té, vannet. d'id-ti; hun « ipse » (= un « solus »); gall. my-hun « ego ipse », dy hunan « tu ipse »; arm. moy. ma, hunan, Buh. 6, 8, 12; arm. mod. ma hunan, bas-vannet. me henon. V. Zeuss, 408, 419.

Diu, deux (féminin). — M. C., p. 398, fol. 9 b. b. — Ithr ir diu ail. — Gl. glabella medietas. — Voir pour le contexte ail. Diu « deux », féminin de dou = duo; corn. masc. dou, fém. diu; arm. dou, daou, vannet. deu, fém. diu; gallois dou, deu, fém. dui; irl. nom. gén. dat. dá, fém. di; di irl. = dê et explique la forme galloise. Pour ui gallois = iu armoricain, cf. pui (quis) = arm. Piw. V. Zeuss, p. 301, 315.

Diuenoc, bains. — Ms. diuenic, C. C. V., p. 41, n° 229. — Gl. in ballinea. — Contexte imprimé: Sunt qui audierunt, quod Johannes discipulus Domini apud Effesum, cum balneas lavandi gratia fuisset ingressus et vidisset ibi Cerintum exsiluisse, continuo fertur et discessisse non lotus dicens: fugiamus hinc, ne et ipsae balneae corruant, in quibus Cerintus lavat, inimicus Veritatis (xl, 13, W.). — Le manuscrit porte diuenic, mais il y a un o au-dessus du dernier i; c'est une glose de seconde main. De di privatif, et d'un dérivé en ioc, de guen « blanc » = gaulois vindos, Vindobona, Vindonissa, Zeuss, p. 53, Vendu-magli (Inscript. Brit. christ., Hübner); irl. fin « blanc », Sg. 35°; gallois: gwyn = \*vindo-s (masculin), gwen = \*vinda (féminin), arm. gwen, guen, Troude. Le cornique et l'armoricain n'ont que la forme du féminin.

Dluithruim, levier. — Juv., p. 413, P. 90. — Multo vecte -i, ormaur dluithruim. — Contexte: Haud mora, demonstrant flenti mestoque sepulcrum Rupe sub excissa, lapidis quod pondere clausum Ut uidit sanctus multo mox uecte moueri. Præcipit. — De dluith = gall. mod. llwyth « poids, fardeau », et ruim = latin rēmus; cf. irl. rám « remus », Wind., Wört., p. 731. Il y a là sans doute un échange entre ramus et remus, voir Beiträge, VIII, p. 340. Pour dl ancien = gallois mod. ll; cf. Registr. Caernarvon: Dynthlayn, p. 154, aujourd'hui Dinllaen; Thlanrethlon =

Llanrillo, p. 216; Thlanlibyon, p. 210; Thlannor, p. 173, Penthlyn, p. 199 (Penllyn). Suivant M. Rhys dluith serait pour tluit; cf. tollo; gall. tlawd « pauvre »; irl. tlaith. Stokes, Beitr., p. 327, 328.

Do, d. - C. C. V., p. 46, n° 252. — Gl. fautrix. — Pour le contexte voir di. — Do dans le sens de d, préposition et préfixe verbal: Les Armoricains ont do, les Gallois di; irl. do, du; slav. do; lit. da (préfixe); goth. du, angl. sax.  $t\delta$ ; latin en-do, in-du (irl. ind.); zend da; grec  $\delta \varepsilon$ ; Curtius, gr. E., p. 233, 234; gallois mod. dy; arm. mod. da, vannet. de, Troude. Comme préfixe verbal do est quelquefois devenu di en armoricain: ex. digas « apporter » = \* do-cass, Zeuss, p. 904. On le trouve en composition avec plusieurs autres préfixes: dat = do + at (irl.  $t\tilde{a}ith$ ), guor-do, do-guor, do-guo (irl.  $t\delta$ ), dar = do + are, daro = do + ar-guo, der = do + are, dimdam = do + im + do + am (diimdamguas-), dis = do + es. V. Zeuss, p. 906-908.

**Do. G. C. V., p. 48, nº 270.** — Gl. prodantur. — Contexte: publica lamentatione peccata prodantur (xlvii, 11, W.). — Préfixe verbal: mot commencé.

Do. — C. C. V., p. 24, nº 129. — Gl. dispenset, leg dispensat (xxi, 14, W.). — Mot commmencé.

**Docondomni**, nous écartons, repoussons. — C. C. V., p. 40. — Na docondomni. — Gl. non arcemus « nous écartons, nous repoussons, nous ». — 1<sup>re</sup> pers. du plur. prés. ind. act., suivi d'un pronom ni servant à renforcer le pronom suffixe. Ni « nous » sert également dans tous les dialectes de pronom sujet. Pour la racine, cf. gallois cyndyw « inflexible », Spurrell; irl. do-cannaim « je pousse » (Corm. gl. addenda). M. Stokes lit do cordomni et ne donne de ce mot ainsi lu aucune explication satisfaisante.

**Doctrin**, instruction. — M. C., p. 404, fol. 40 a. b. — Gl. astructio (instructio?). — Du latin doctrina.

Dodimenu, enlever, faire disparaître. — Lux., P. 1. L. 21, 361. — Gl. decrecit (ou decreat).— Lu ordinairement decreat. Lecture meilleure suivant M. Rhys, decrecit. M. Rhys se hasarde à préférer decreta? Voir Dutimen.

Dodiprit, il mange, ou mangé. — Lux., P. 2, 1. 1, 361. — Gl. gr.? sat. (Rhys.) — Zeuss avait lu dodipre, et comparait le gallois dy-breiddiaw «prædari ». Il est plus probable que do-diprit se rattache à un verbe do-diprim « je mange ».

'Dodocetic, apporté. — Lux., Zeuss, p. 1065. — Gl. inlatam. — Part. pass. pass. d'un verbe do-duc; gall. dygyd « porter », arm. mod. dougen « porter »; le gallois dwyn a perdu un g. Pour la racine, il faut se garder de le comparer au latin dux, duc-is. La racine est uc comme le montre l'irlandais; irl. tuccaim = do-uccaim « je porte » ruccaim = ro uccaim « j'apporte, je porte », prétérit do fuc. Wind., Wört., p. 854, 749.

Doguohintiliat, qui marche. — Eut., p. 1053, 5<sup>b</sup>. — Gl. inceduus. — Le glossateur a pensé à incedo; de doguo = irl. dofo, et d'un dérivé par -il-iat de hint « chemin »; irl. sét; goth. sinths, ga-sintha « compagnon de voyage » (Ulfilas Ed. Heyne); gall. mod. hynt, arm. mod. hént. Pour la terminaison -il-iat; cf. centiliat à côté de kentel.

Doguolouit, a mis en.ordre. — C. C. V., p. 16, n° 80. — Gl. redegit. — Le texte imprimé porte: sic exorcista redigit in sua diligentia totius regni Domini secreta (vi, 1, W.). — Composé de do-guo, et d'un parfait d'un verbe dérivé de lám; cf. irl. lámain « j'entreprends, j'ose », fo-lámain « j'entreprends ». Wind., Wört., p. 561; irl. mod. for-lamas « possession », fo-lam-nuigim « je gouverne, je dirige », O'Reilly; gall. mod. llywed « diriger, guider », llywedydd « pilote », Spurrell, arglwydd « seigneur, souverain » = arg.(grec ἀρχ) et lwydd, arm. mod. levier « pilote ». L'm après ā long a une tendance déjà à se vocaliser: ex. lau « main », C. C. V. = irl. lám. — -it de doguolouit est pour is-t, ou c'est une 3° pers. d'un prétérit en t. Voir Zeuss, p. 454.

Doguomisur[am], je mesure. — Eut., p. 1052, 3°. — Gl. geo. — L'édition Lindemann porte à cet endroit egeo. La glose bretonne est suivie de terra; Zeuss en a conclu que le glossateur a pensé à geo-metria, de sorte que doguomisur serait pour doguomisuram « je mesure », gall. messuraw Mab., 3, 301 « mensurare », du latin mensura; cf. dowomisura mi, gl. compensabo. Ox., 2.

Doguorenniam, je répands. — Lux., P. 2, 1. 17, 372. — Gl. perfundo. — 1<sup>re</sup> pers. du sg. prés. ind. act., composé de do-guor = irl. do-for, et d'un verbe dérivé de ren = irl. mod. sranad « action de répandre », O'Reilly; gall. rhen « ruisseau », Spurrell. M. Rhys compare l'arm. renn « mesure pour les grains », et guorennieu, Ox., 1 (de mens.), et suppose que doguorenniam pourrait signifier « donner

plus que la mesure », Guorennieu semble signifier fractions : Cath. renn « c'est un quart » (quartanum).

Dogurbonneu, aura demandé. — C. C. V., p. 11, nº 52.— Gl. rogauerit. — Contexte: Nunc vero saepe cernimus, plures ordinationem facere, non quos ecclesia elegit, sed quos vel ipsi amant vel quorum sunt officiis deliniti vel obsequiis, vel pro quibus malorum quispiam rogaverit (i. 7, W.). — De do-gur = irl. tor (= do + for), et d'un verbe apparente à l'irlandais ad-bonnar i. e. urforgarthar, at-boind « il proclame, il défend », O'Donov., suppl. à O'Reilly; cf. forbond (appendice à la grammaire de Windisch). Windisch ne l'explique pas. Dans le passage en question, il nous semble qu'en le traduisant par sommation, demande, on obtient un sens satisfaisant; cf. gallois go-funed « pétition » (Richards). Il est vrai que dans ce mot l'f peut être pour un m, comme dans go-fyn « demander », pour go-myn. Do-gur-bonneu est en tout cas identique au gallois bunneiaid « prières », mot passé d'usage, que Richards a extrait d'un vieux dictionnaire gallois de Vaughan. Do-gurbonneu pour dogurbonniu, présent dogurbonnique, verbe dérivé, est un subjonctif 3º pers. du sg. employé au sens futur; cf. vannetais: carou « il dira » (ou français) ailleurs caro.

Doiluf (ou mieux) Doilux, pour doilus, manifestant, mettant en lumière. — C. C. V., p. 18, nº 92. — Gl. promens. — Contexte: Clericus inter epulas cantans, fidem utique non aedificans, sed auribus tantum promens excommunis sit (x, 1, W,). — Il faut rapprocher doilus de douolouse, gl. depromis (Lux.). Pour l'x final = s, cf. cart. de Red., p. 333. Dilex pour Diles « nom d'homme ». Doi serait pour do-e = do-eh = do-es? Quant à lus = lous, le mot ne nous paraît pas séparable de go-lou « lumière », qui dans tous les dialectes celtiques, se présente sans suffixe de dérivation, et en a sans doute perdu un, peut-être s, la perte d'un c final étant peu probable. Do-uo-lous-e et doilus peuvent etre des verbes dénominaux formés sur lous = lou-c-s; cf. arm. kriz « ride » = gallois crych, à côté du gaulois chryxus; noz = nox. Pour z armoricain = x, voir d'Arbois de Jubainville, Mém. de la Soc. de ling. de Paris, t. IV, fascic. 3°, p. 266.

Doit, aura enlevé. — C. C. V., p. 55, nº 307. — Gl. sustullerit. — Contexte: si quis sustullerit de homine equum aut uacam vel quamlibet pecodem (xxix, W. C., 17. — 3°

pers. ind. act. d'un prétérit en t? (Stokes). M. Stokes l'identifie au gallois doen « porter ». Mais le gallois a dû perdre récemment un g, cf. arm. dougen « porter », dodocetic. Lux. (gl. inlatam).

Dom. - V. Ardomaul. Dometic.

Dometic, dompté. — Ox., 1 (Ov.), p. 1057, 39<sup>a</sup>. — O'r dometic. — Gl. domito. — Contexte: domito, quod defuit urbi, addit. — Cf. Poèmes bret. de la Vill. Doff « apprivoisé », p. 198, str. 73; gall. dof, dofaith « domesticité », Spurrell. Voir ar-domaul et Dauu.

Domot, coutume, privilège. — C. C. V., p. 35, n° 196. — Gl. ritum. — Contexte imprimé: Quicumque venerit contra ritum (var. lec. decretum) principis, ab ecclesia abjiciatur (xxxvii, 6, W.). — Gall. defawd, defod « coutume, privilège », Davies; cf. goth. dôm-s « judicium »; grec θέ-μι-ς « loi »; latin făm-ulu-s; sanscrit dhā-ma(n) « loi, coutume », Curtius, gr. E., p. 254. Le seul rapprochement celtique qu'on ait fait de cette racine est celui de l'irl. dénim « je fais » et du gall. doen « porter ». Mais Curtius le rejette avec raison, ces mots ayant perdu une consonne devant l'n. Le breton a perdu un c. Voir dodocetic.

Dor, porte. — Ox. 2 (pens.), p. 1062, 44. — Gl. ualua. — Gallois dor, Spurrell; arm. dōr, Troude; anc. irl. dorus, Zeuss, 238, 285, 1078; goth. daúr; latin for-es; grec θύρα, Curtius, gr. E., p. 258; gaulois Isarno-dorum, a vico, cui vetusta paganitas... Gallica lingua Ysarnodorii. e. ferre i ostii indidit nomen. Boll., I. Jan. par. 2, cité par Zeuss, p. 774.

Dorguid, devin, qui sait d'avance. — C. C. V., p. 6, n° 26. — Gl. pithonicus. — Contexte: Vir sine mulier in quibus pithonicus (Lev., xx, 27). — On peut lire dorguid ou darguid. Ce mot nous paraît composé comme darcenneti, darleber, etc. de do + are, et de guid « savoir »; cf. gall. derwydd « druide », Spurrell; derwyddon pluriel de derwydd. (The book of Taliesin, four ancient books of Wales, T. II, p. 174, Skene); cf. gallois gwyddon « philosophe », gwyddol « scientifique »; arm. gouzout, gout « savoir », Troude; irl. finnaim « je connais », ro fetar « je sais »; cf. goth. vait; clòa; latin vid-eo, etc., Zeuss, 502, 573. Pour Fetar, Beiträge, VIII, 464, Curtius, gr. E., p. 242. Ce mot n'a rien à faire sans doute avec l'irlandais drui, génit. druad « druide », gall. mod. dryw, drywol « druidique », Spurrell.

Dor-1? — Lux., P. 1, 1. 21, 361. — Gl. essura?

**Dern**, bat (battre). — C. C. V., p. 36, n° 203. — Gl. triturantis. — A dorn « qui bat ». — Contexte: Non alligabis os bovis triturantis in area (xxxviii, 1, citing Deuteron., 25, V, 4). — A part. verb. V. a; dorn, 3° pers. du sg. prés. ind. act.; dorn « battre ». C'est un dérivé de dorn « poing », gall. dwrn, Spurrell, arm. dorn « poing et main »; irl. dorn « poing », O'Reilly. Nous avons lu iorn, gall. mod. « éclater, briser ». Mais le sens avec dorn nous semble plus satisfaisant.

Doromantorion, prévoyants, voyant d'avance. — Bern., p. 10, n° 49. — Gl. auspicibus i. considerantibus. — De doro, gall. rhy, lat. pro?, et d'un pluriel de mantor. L'irlandais tailth-met « memoria », suppose un thème manta (Curtius, gr. E., 313); cf. irl. domoiniur « puto », menme « mens »; arm. mod. menoz « pensée », Troude, gall. mod. menov « intelligence ». Pour doromantorion, on peut en rapprocher, particulièrement pour le sens, le grec  $\mu \acute{av} - \pi - \varsigma$ , le goth. mund-ô-n « considérer », anc. haut. all. munt-ar « vigie ». V. Curtius, gr. E., p. 311-312.

Dotietue ou dotietue, il cesse. — C. C. V., p. 47, nº 261. — Gl. desistit, — Contexte: ubi fuerit numerus maritorum, ibi vir, qui propriæ [proprie] unus est, esse desistit (xlvi, 28, W.). — M. Stokes lit dotietue et rapproche ce mot pour la racine d'aguetur. Nous avons vu qu'aguetur est une glose latine. Nous ne voyons rien de satisfaisant pour ce mot qui nous paraît devoir être rapproché de dieteguetic « destitutus ».

Dou, deux. — Ox., 1 (mens.), p. 1060, 22<sup>b</sup>. — Duo u int dou pimp. « sont deux cinq ». — Ox., 1 (mens.), p. 1060, 22<sup>b</sup>. Dou punt gretguar « deux livres quatre ». — Voir diu.

Douohinuom?. — Lux., p. 1, 1. 9, 352. — Gl. austum. — Zeuss donne douohinnom. — Contexte: propinnat forcipe austum sophismatum cespitis sulco. — M. Rhys suppose que austum est pour ausatum; ausare — nominare (Ducange); do-uo-hinu-om signifierait nommer; hinu — gall. enw « nom ». L'affaiblissement de l'a et même de l'o en i, lorsqu'il n'y a ni i ni e à côté, dans une glose continentale, est peu probable. Toutes les formes armoricaines ont actuellement encore a: hano « nom ». L'obscurité du mot latin rend toute comparaison hasardeuse.

Douolouse, tu dévoiles. — Lux., Zeuss, p. 1065. — Gl.

depromis. —  $2^{\circ}$  pers. du sg. d'un ind. prés. act.; e = i, Zeuss, p. 88; do-uo-lous-e, Zeuss, p. 506, 507. Voir doilux.

Douretit, honteux. — C. C., I, p. 14, n° 65. — Douretit angruit. — Gl. turpi. — Voir angruit pour le contexte; voir daureth glosant foedam.

Dowomisura[m]mi, je mesurerai. — Ox., 2. — Glose découverte par M. Bradshaw, signalée par M. Stokes. Old. Bret. Gl., p. 21. — Gl. compensabo. — 1<sup>ro</sup> pers. sg. fut. act.. suivi du pronom de la 1<sup>ro</sup> pers. du sg. mi servant de renforcement. Composé de do-gvo — do-fo, et de misura pour misuram, emprunté au latin mensurāre.

Dreb, tas. — M. C., p. 388, fol. 3, a. a. — Guarirdreb. — Gl. edito « sur le tas », E., 8. — Contexte: Latoium conspicati edito considentem arduoque suggestu, E., 8. — Dreb n'a rien à faire sans doute avec treb « bourgade » (goth. thaurp); cf. gall. dref « ballot, paquet », drefu « entasser », Spurrell.

Dren. — V. ardren.

Drich. — V. aurcimerdrichéticiom.

**Drissi**, ronces. — Juv., p. 398, P. 27. — De tribulis órdrissi. — Irl. driss, Zeuss, p. 119; Wind., Wört., p. 502, arm. mod. drézen, Troude, gallois draen, drain, arm. drein. Zeuss, p. 119 (en note), suppose que ces mots ont perdu un g, et compare draigen (gl. pirus), Sg. 61<sup>b</sup>. Pour la perte du g, cf. irl. fén « chariot » = vagn.

Drogn, troupe. — Lux., p. 1, l. 10, 352. — Gl. cetus (cœtus). — Irl. drong « troupe, parti », Wind., Wört., p. 503; cf. drungos (acc. plur.), Vopiscus sur Probus, 19; drungos, hoc est globos hostium, Végèce (de re militari, 111, 16); chez les Byzantins: δροϋγγος (Emp. Maur.); anglosax. drunga (Spelman) « multitude serrée »; v. norr. drungi « fardeau ». V. Diefenbach, Or. Eur., p. 321, 322. Il faut sans doute lire drong pour drogn.

**Drosion?** — C. C. V., p. 42, nº 230. — Gl. tritura. — Contexte: in tritura areae grana sub paleis premuntur (xl, 14, W.). — M. Stokes rapproche ce mot de l'anc. sax. dros « malpropreté », vieux français drasche « cosses, gousses »?

Drus, porte. — Juv., p. 406, P. 66. — Claustrum i. drus. — Irl. anc. dorus, Zeuss, 238, Wind., Wört., p. 501; gall.

drws, plur. drysau « portes », drysor « portier », Spurrell, voir Dor.

Dubeneticion, coupés. — M. C., p. 404, fol. 42 a. a. — Ordubeneticion abalbrouannou. — Gl. gurgulionibus exsectis. — Part. pass. passif, composé de du = do, particule verbale, et d'un dérivé de benim « je frappe »; cf. etbinam, gl. lanio, irl. benim, benaim « ferio », Zeuss, p. 429, Wind., Wört., p. 386; arm. kemener = com-ben-er « tailleur »; Cathol. benaff « couper, tailler »; cf. grec póy-o-ç « meurtre », goth. ban-ja « blessure ». Curtius, gr. E., p. 299.

Duglas, azuré, sombre. — Bern., p. 8, n° 41. — Gl. ceruleus Duglas, mot à mot « noir-blanc, ou noir-vert ». — Composé de dub « noir » et de glas « vert »; irl. anc. dubglass, Sg. gl. cœruleus, Zeuss, p. 892. Pour dub, voir daliu.

**Duguor** ou **Doguot.** — C. C. V., p. 9, nº 37. — Gl. connubuerit, Deut., xxii, 28, ms. concupuerit. — Mot commence; peut-être faut-il lire *doguot*; cf. gallois *godineb* « fornication »; irl. anc. *goithimm* « futuo », Sg. 190°, Zeuss, p. 5. Nous avons lu *doguor*, mais le t et l'r se ressemblent beaucoup.

Dúiútit, divinité. — Juv., IV, 388, VII, 411. — Herúid dúiútit « suivant divinité ». — Contexte: eo quod ipse narrauit nationem Christi. — Dérivé en tút, de Duiu, Zeuss, 844; cf. irl. Dia « Dieu », gall. mod. Duw « Dieu », diw « jour », arm. Doué; vannet. dui, hi-ziw « aujourd'hui »; lit. déva-s; latin divu-s; grec 87-0-5; sanscrit dēvás, etc., Curtius, gr. E., p. 237. Le breton, comme le gaëlique, suppose un thème en ē long.

Dur, cruel. — Ox., 1 (Ov.), p. 1059, 41<sup>b</sup>. — Gl. dira. — Contexte: conjugis atrides victima dira fuit. — Du latin durus; cf. gall. dur «chalybs», duro «firmare», duredig «duratus», Zeuss, p. 1059; cf. arm. dir « acier ».

Dutimen, enlever, faire disparaître. — C. C. V., p. 10, nº 44. — Gl. exquoquitur. — Contexte: Nonnunquam misericordiæ et fidei merito labis exquoquitur (leg. labes excoquitur) uitiorum. — Cf. gallois mod. dy-ddyfnu = « enlever », et dyfnu « absorber », Spurrell. Dutimen est pour do-dimen: cf. dodimenu, Lux.

Edemnetic, qui a besoin. — C. C. V., p. 52, n° 290. — Gl. desideratrix (lv, 1, W.) (nullius rei desideratrix). — Corn. ethom « necessitudo ». P. 50, 3, pl. othommow, 0, 2684,

Cathol. ezomec « besoigneux, egens », arm. mod. ezom « besoin », Troude; échom, cité comme vannetais, n'est pas employé; cf. irl. adamna « faim », Wind., Wört. L'm de l'armoricain moderne ne peut s'expliquer que par l'assimilation d'une consonne suivante; ce mot était sans doute formé par le suffixe man, v. Zeuss, p. 82. M. Stokes lit edeiunetic, qui ne saurait s'expliquer.

Edil pour Ebil? cheville, bouchon. — Ox., 2 (pens.), p. 1,062, 42<sup>b</sup>. — Gl. stipa?—Zeuss compare gall. mod. eiddil « tenuis », eddwl « bordure, frange », Spurrell. Plutôt lire ebil « cheville ». Stipa en effet dans Du Cange signifie obturamentum.

Edo, était. — C. C. V., p. 14, nº 69. — Gl. erant. — Contexte: Primitie omnis populi Israel sacerdotis erunt (ii, 11, W.). — M. Stokes lit uedo: impossible, pas d'exemple de b initial en v à cette époque; cf. corn. pan esa « cum esset », p. 183, 4; ese « qui erant », R, 661; arm. edo « était », pan edo « cum esset », M. J. 139°. V. Zeuss, p. 551, 552, 553. La lettre qui dans le manuscrit précède edo est probablement un h. Ce signe ressemble beaucoup à un n et on pourrait lire n, comme l'a fait M. Bradshaw. Si l'n y était réellement, il faudrait voir dans n la particule verbale no de l'irlandais employé au présent primaire et secondaire.

Edol? — Ox., 2 (pens.), p. 1060, 41°. — Gl. crouitorio (= crautura, locus sæptus). — Incertain comme écriture et comme sens.

Eguin, ongle. — Ox., 1 (mens.), p. 1060, 23°. — Ir eguin « l'ongle ». — Gall. mod. Ewin, Spurrell, Cathol. iuin, arm. ivin, iuin, Troude; irl. inga, Zeuss, 267, 826; cf. latin unguis; grec &-vo\xi\$; sanscrit nakhás; anc. haut-all. nag-al; lit. nág-a-s, Curtius, gr. E., p. 322.

Eidguin pour Eidguin[ot], chasse aux oiseaux.—C. C.V., p. 3, nº 11. — Gl. aucupio. Contexte: Si uenatione aut aucupio cœperis feram (Lev., xvii, 3). — Il y a sur eid une marque d'abréviation; mot composé de eidn = etn (voir attanoc), et de guin « chasse » pour guinot; cf. irl. fian « héros, chasseur », Windisch, Wört., p. 547, O'Grady, Tor. Dhiarm.; 110; cf. latin venātus, et guinod-roitou, Bern. gl. plagae.

Einepp. — V. Enep et Leteinepp.

Elestr, glaieul. — Bern., p. 3, n° 3. — Gl. hibiscum. — Gallois elestr « fleur de lys », Spurrell, elestr « lily, flower de luce », Richards; Cathol. elestrenn « gladiolus »; irl. elestar « gladiolum »; irl. mod. eleastar, id. O'Reilly.

Eleuc, indulgence. — C. C. V., p. 14, n° 68. — Glose marginale sans référence, de seconde main. — Contexte: Si sanguis vitulorum et hircorum et cinis vituli aspersus redemit peccata hominum (ii, 8, W.). — Le mot nous paraît gloser le sens général; cf. gall. Elawch « indulgence », Spurrell;  $\bar{a}$ , au ou  $\bar{o} = \bar{a}$ , est devenu eu dès le xu° siècle. C'est ainsi que Marie de France (tome I, p. 486), fait rimer muer (maur, már, mór « grand »), avec le français cuer. M. Stokes compare le gallois elain « cerva »; l'irl. elit « capreolus ». Mais aucun de ces mots n'explique eleuc.

Eli, sente, soit frotté de. — C. C. V., p. 18, n° 89. — Gl. redoleat (ix, 2, W.). — Contexte: Neque musica vel theatrali arte redoleat. — Le glossateur a probablement vu un rapport entre redoleat et oleum; cf. gallois elio « oindre », eli « onguent », Spurrell. Pour le temps, voir compri.

Elin, coude. — Ox. (mens.), p. 1060, 23°. — Ho-r elin « depuis le coude ». — Elin « coude », vocab. corn. elinn « angulus », gall. mod. elinn, Spurrell, cath. elin « coude », arm. mod. ilin, elinn, id.; irl. uile, dat. plur. ulendaib (thème en na), Zeuss, p. 268; anc. haut. all. elina, id.; goth. aleina, id.; lat. ulna; grec ἀλένη, Curtius, gr. E., p. 374-375.

Elinn, hache. — Ox., 2 (pens.), p. 1062, 42<sup>b</sup>. — Gl. nouacula. — Gallois ellyn, Mab., 1, 17, 2, 242; gall. mod. ellyn. Il est probable que elinn est pour ellin = altin; cf. cf. arm. moy. autenn (= altan « rasoir »; Cathol. Voir altin.

Ellesheticion, mélodieux. — M. C., p. 394, fol. 8 a. a. — Gl. mela. — Contexte: omnia que mela (i. dulcedines) armonicarum (i. modulationum) distributione conquirit. — Paraît formé sur un thème en as; cf. irl. eolas « science »; cf. gall. eilydd « musicien », eilw « musique », el « intelligence », Spurrell; ? Cathol. elese « c'est assavoir »; irl. elathain « composition littéraire », Fel. Oeng., p. I, dérivé d'eol, eolas « science » Pour le rapport entre l'idée d'intelligence et de mélodie, cf. centel « instruction et chant »; grec μοῦσα, ἡ μουσική.

Eltroguen, belle-mère. — C. C. V., p. 5. nº 20. — Gl.

nouerca. — Contexte: et qui dormierit cum nouerca sua (Lev., xx, 11). — Dérivé d'une racine -al, eltroguen = \*altr-av-an; voc. corn. els (= elt) « privignus, filiaster »; altraw « victricus », altruan « noverca »; gallois eltrewen « bellemère », Spurrell, arm. mod. autrou (= altrau) « seigneur », bas-vannet. ōtro et otraw; cf. irl. altraw « nutritio », Zeuss, p. 771, no-t-ail te alit, Zeuss, p. 430; lat. al-o, goth. alan « élever », Curtius, gr. E., p. 356.

Em, lui cela. — M. C., p. 400, fol. 11, a. b. — Issemi anu. — Gl. Genius, voir anu. — Iss em i anu = « est hoc illius nomen ». — Cf. is em hi chet = « est census ejus », Cod. Lichf. app. L. Land, p. 273; gall. mod. ef; s-ef = (i) s-em « id est », corn. ef, Cathol. eff, armor. mod. hen, basvannet. yon, vannet. ean; cf. irl. som. Voir Zeuss, p. 371. — Juv., p. 407, P. 70. — Qui primus em ir cisemic « lui le premier ».

Emdrit, qui se sépare de. — C. C. V., p. 44, n° 239-240. — Gl. theoricam. — Em drit; au dessus gupar (qui a le même sens), voir gupartolaid. — Contexte imprimé: Tria tantum ecclesia custodit et nutrit, theoricam et actualem et penitentem (xlii, i, W.). — Composé de em = ambi marquant réflexion ou réciprocité, et de drit, apparenté à l'irlandais derrit « secret, caché »? Culloc n-derrit « jusqu'à un lieu secret », S. Mart., 15, Wind., Wört., p. 474; cf. derigim « j'abandonne », Wind., Wört., p. 473. M. Stokes lit eindrit et propose eindric (derc). Il croit que eindric gupar glose theoricam; gupar est une glose de seconde main, d'un glossateur qui ne comprenait emdrit, ou ne le trouvait pas suffisamment explicite; gupar est au-dessous d'emdrit et non à côté.

Emedou, cuivre, laiton. — Ox., 1 (Ov.), p. 1055, 38°. — Gl. æra. — Contexte: Appius expressis aera pulsat aquis. — Pluriel de emed; gallois mod. efydd « cuivre », Spurrell, irl. mod. ūma, id., irl. anc. umæ « cuivre », Wind., Wört., p. 865, créd-umae « bronze », de cred « étain » et umae, Wind., Wört., p. 451.

Emgruit, recherche ou gain. — C. C. V., p. 56, n° 309. — Gl. questionem (quæstum?). — Contexte: si quis ingenuus furtum fecerit et tustus (var. lec. captus) fuerit, ipse moritur nullus ab eis (var. lec. a suis) accipiat (var. lec. habeat) questionem (xxxiv, W., C. 21). — La comparaison avec angruit,

gl. lucrum, a amené M. Stokes à supposer, avec vraisemblance, que le glossateur a confondu quastionem et quaestum. Peut-être cependant faut-il conserver quaestionem. Le sens de chercher est assez voisin de celui de faire du gain, comme le prouve le latin quarere qui signifie à la fois chercher et acquérir: Em-gruit est composé de em = ambi et gruit; cf. irl. friti « épave, objet égaré, trouvé », O'Donov., suppl. à O'Reilly, fuar « inveni », frith, fo-frith « inventum est », d'une racine var, suivant M. Stokes; irl. mod. fuaraim « je découvre », Curtius, gr. E., p. 742. M. Stokes voit dans em-gruit une formation analogue au latin pro-fectus « profit ». Emgruit renfermerait une racine analogue à celle qui est contenue dans le participe passé armor. groaet, graet « fait ». Aucune formation analogue n'apparaît dans les dialectes existants. V. douretit.

Emguer[im], se purifier.— C. C. V., p. 26, nº 141.—Gl. piacula. — Contexte imprimé: propter piacula regum.... semina eorum ne regnarent, extinxit Deus (xxv, 3, W.).— Le glossateur a sans doute pris piacula dans le sens de: moyen d'expiation; composé de em = ambi, et de guer = gall. gwyr « pur, fort », différent de gwir « vrai »: emguer est sans doute pour em-guerim. M. Stokes propose amgueredou = an-guiredou. L'm ne s'expliquerait pas et l'ī ne fût pas devenu e: c'est ainsi que tous les dialectes existants ont aujourd'hui encore gwīr « vrai ».

Emid, cuivre. — M. C., p. 407, fol. 46, b. b. — O emid. — Gl. ex ære. — Contexte: rotunda ex ære uasa, E. 202. — Voir emedou. — M. C., p. 390, fol. 4, b. a. — Nouiremid. — Gl. aeris, c'est-à-dire le cuivre. — Contexte: addo quod celebrat mirabile præstigium elegantiam que pingendi cum uiuos etiam uultus aeris aut marmoris signifex animator inspirat, E. 14, 15.

Emmeni, beurre. — Ox., 2 (pens.), p. 1061, 42°. — Gl. babtuta? laptata? laptatum (Papias): potio e lacte. — Emmeni = \*embenin; gall. mod. ymenyn « beurre », voc. corn. emenin « butirum », Cath. amanenn « beurre », arm. mod. aman, amanen, vannetais amenén, bas-vannet. amonen; irl. im, génitif imme, Zeuss, p. 233-234, imb-úr « butyrum recens ». Three ir. gl., p. 45. V. Stokes, ir. gl., p. 96, n° 784.

Emsiu[m], s'en aller. — C. C. V., p. 25, n° 139. — Gl.

abitionis. — Texte imprimé: Nonus abusionis gradus est rex iniquus (xxv, 3, W.). — Emsiu pour emsium, de em = ambi, s = es = ex, et i-um infinitif d'une racine i « aller ». Il est probable que le glossateur a pris à la lettre abitionis. M. Stokes compare le gallois sywyno « user », mais nous ne savons ce que représente l's de ce mot, syw seul signifie régulier.

En, dans. — Lux. P. 2, 1. 10, 366. — En arima. — Gl. in agone « sur le champ de bataille ». — En = in, v. in. L'i est devenu e sous l'influence de l'a suivant, d'après M. Rhys. Cela est douteux: cf. en dans nac en bit, nulla in mundo (Juv.). — Juv., Beitr., VII, p. 413, P. 79, nulla nac en bid « ni au monde ».

En. — Préf. intensif. grec àvá, voir an.

Enbit, faible. — C. C. V, p. 32, nº 172. — Gl. debilis. — Contexte: De debitis dimittendis illi, qui debilis est aut inops (xxxiii, 3, W.). — M. Stokes compare le gallois ynfyd « stultus », et l'irlandais oinmid « sotus ». L'm de l'irlandais rend ce rapprochement douteux.

Ender[ch], évident. — C. C. V, p. 13, n° 61. — (Gl. evidentissimis, i. euidentis simis. 17, W. Ms.) — Voir erder pour erderh. — M. Stokes lit ender pour enderch. Le sens est le même.

Enderic, jeune taureau. — Juv., IV, 388; VII, 411. — Non fit uitulus lo sive enderic. — V. lo. Gall. mod. enderig « taureau », diminutif de ander, auj. « génisse », Spurrell; arm. mod. ouner, onner, Troude; irl. aindear « jeune fille », O'Reilly.

Endlim, gain. — C. C. II, p. 17, n° 79. — Gl. fenus. — Gall. mod. ynnill « gain »; irl. indile « accroissement », Corn. gl., p. 96; in-dile, de in intensif, et dil, dile « propriété », diles « proprius ». V. Senchus Mor., t. I, p. 258, 288, 376, 400.

Enep, face. — Ox., 2 (pens.), p. 1060, 41<sup>b</sup>. — Ham hol enep. — Gl. Et totam faciem meam « et toute ma face ». — V. leteinepp, gl. pagina; cathol. enep den « visaige », enep botes « empeingne »; gall. huynep, Leg. 1, 2, 3; gall. mod. gwyneb « visage », Spurrell; voc. corn. eneb « pagina »; arm. mod. énep ou enep « contre », Troude; irl. ainech, enech « visage »; cf. armor. enep-wuert, charte de 875 (cart. de Redon), d'après M. de Courson, correspond à l'allemand

morgengab; cart. de Redon, p. 754, paraît signifier vente de l'honneur, de la pudeur. Enech en irlandais a le sens également d'honneur, V. Wind., Wört., p. 522-523: ainecgris, amende imposée pour avoir amené la rougeur sur le visage (O'Donovan, tiré des Lois des Brehons); eineclann « prix de l'honneur ». V. les évaluations suivant la personne : O' Donovan, suppl. à O'Reilly. Enep et enech répondent merveilleusement au grec èνώπια, èνώπιον, au sanscrit ánīka. M. Windisch, Beiträge, VIII, p. 45, 46, a parfaitement expliqué par cette racine le suffixe ep du breton dans motrep « tante » (apparence de mère), cf. ἄνθρ-ωπο-ς. Pour la racine, cf. ἄψ; sansc. ák-sh-i « œil »; lat. oculu-s; goth. aug-ô « œil »; lit. ak-is « œil ». V. Curtius, gr. E., p. 463, 464.

Enmeituou, gestes. — Ox., 1 (Ov.), p. 1056, 38<sup>b</sup>. — Gl. per nutus. — Composé de en = in, comme dans in-nuo, et de meituou pour meitou? cf. irl. smétim, sméidim « je fais signe », Wind., Wört., p. 783; irl. mod. sméid « inclination de tête », « clignement d'œil en signe d'assentiment », sméidim « j'incline la tête ». Le breton suppose a infecté. Zeuss pour enmetiam (Eut., gl. innuo), compare le gall. mod. emneidaw (innuere). La métathèse de n pour m est bien invraisemblable. D'autre part, une erreur du copiste, dans deux passages si différents, n'est pas probable, sans parler de l'identité de l'irlandais. Neidaw paraît se rapporter au latin nutus.

Enmetiam, je fais un signe d'assentiment. — Eut., p. 1052, 3<sup>b</sup>. — Gl. innuo. — 1<sup>ro</sup> pers. du sg. ind. prés. actif. V. Enmeituou.

Enneuidteruo? — C. C. V, p. 2, nº 7. — Gl. nouorum (glose de seconde main). — Contexte: Sicut precipi tibi in tempore mesis (Vulg. mensis) Novorum quando egresus es de egipto (Exod., xxiii, 15). — Composé, suivant M. Stokes, de en = in « dans », et de neuid-teruo = neuid-terou; cf. gall. newydd-der « nouveauté ». L'écriture d-t nous semble suspecte, sans parler de l'écriture uo. Nous croyons que neuid-teruo doit être lu en deux mots, mais nous ne voyons pas au dernier terme d'explication satisfaisante.

Ennian, enclume. — Ox., 2 (pens.), p. 1061, 42b. — Gl. incudo. — Gall. mod. eingion « enclume », Spurrell; cathol. anneffn, « enclume »; arm. mod. anneo, Troude; irl. mod. ingeoin « enclume » et « bloc de pierre », O'Reilly; indeóin,

inneoin, Wind., Wört., p. 638; voc. corn. ennion « commissura ».

Ent. — Devant adverbes principalement. Gall. yn; arm. ent, int; gr. avril (Stokes, Old. Bret. Gl., p. 12).

Enterafib? — C. C. I, p. 13, nº 63. — Gl. ambit. — Contexte: Sic is qui ultro ambit vel inopportunius se ingerit procul dubio est repellendus. — Douteux comme lecture et interpretation; de enter = ent-ter, adverbe « impétueusement » (ter, prompt), a = relatif « qui », fib = breton finv « remue »; gall. chwyf movet, thème v. celtique svimit, (Stokes).

Entic, ancien. — Lux., P. 2, 1. 12, 369. — Gl. priscae. - Du latin antiquus. Remarquer l'affaiblissement de l'a par suite de l'i suivant.

Enuein, noms. — M. C., p. 400, fol. 11 b. b. — Enuein di sibellae int hinn. - Gl. Erytria quæque Cumea est vel Phrigia, E., 44. — Pluriel de anu, V. anu; enuein = \*anmani. — M. C., p. 400, fol. 11 a. a. — Enuein di Junoni (gl. Iterducam et Domiducam) « noms pour Junon ». — Contexte: Nam Fluoniam Februalemque ac Februam mihi poscere non necesse est, cum nihil contagionis corporeæ sexu intemerata pertulerim, Iterducam et Domiducam, Unxiam Cinctiam mortales puellæ debent in nuptias convocare. E., 12.

Ep, sans. — C. C. V, manusc. p. 9. — Gl. secus, dans: secus filium. — Cathol. hep « sans »; arm. mod. hep; vann. hemp, hem; gall. mod. heb, Spurrell; irl. sech, Zeuss, p. 717. Ep, sech suppose une racine seqv. Cf. latin secus?

Epill, clou, cheville. — Ox., 2 (pens.), p. 1061, 42<sup>b</sup>. — Gl. rostrum l. clauum. — Gall. mod. ebill, Spurrell; cathol. ebil « chenille », ebil an lagat « la maille qui est en l'œil », glaucoma; arm. mod. ibill; voc. corn. ebill hoem « clavus », « cheville de fer »; irl. mod. aigilin = aichilin « pointe », aigilin « ferret d'un lacet », O'Reilly. Cf. latin aculeus, acuo. acu-pedius; gr. ἀχωχή. Pour la racine v. diauc.

Er, prép. part. intensive, Zeuss, p. 669, 895.

Er... — C. C. V, p. 13, nº 63. — Gl. prefuit. Contexte: Et postea Laudicensi ecclesiæ præfuit (i. 19 W.). Mot commence. — C. C. V, p. 9, n° 40. — Gl. domini (Deut., xxvii, 15). — C. C. V, p. 16, n° 82. — Gl. preerant (vii, 1, W.). —

C. C. V, p. 24, nº 127. — Ol. mollimur (molimur, W., 1, 5).

- C. C. V, p. 21, nº 112. - Gl. competita (xvii, 15, W.).

C. C. V, p. 48, n° 271. — Gl. præsumitur (xlvii, 11, W.).
C. C. V, p. 27, n° 147. — Gl. celebræ (xxv, 14, W.). —
G. C. V, p. 57, 11, 316. — Gl. capitalis (lxx, W., C. 64).
C. C. V, p. 28, n° 152. — Gl. moliuntur (xxvii, 8, W).

Ercentbidite, tu reconnaîtras. — Bern., p. 7, n° 33. — Gl. Notabis -i- agnosces vel signabis. — Composé de er (= are), de cent = cant, gr. κατά (Zeuss, 901), et d'un futur dans lequel M. Stokes voit le futur du verbe être; cf. gall. arganfod « prévoir », « saisir d'avance », et canfod « comprendre », Spurrell; cf. irl. cét-buith, cétbuid « sentir », Zeuss, 992. — Le verbe être donnant, avec les deux préfixes er-cent, le sens de connaître, serait un fait bien êtrange. Ne peut-on voir dans bid (= bod, infecté), et buid la racine bhudh? Cf. anc. sax. an-biod-an « faire savoir »; sansc. bōdh-ajā-mi « je fais savoir »; gr. πεύθ-ο-μαι « j'interroge ». V. Curtius, gr. E., p. 261-262.

Ercolim, garder, défendre. — C. C. V, p. 16, n° 76. — Gl. editui. — Contexte: Levite a quinquagesimo anno custodes sacrorum habebantur in lege: sic et in novo aeditui ecclesiarum in senectute sunt (iii, 5, W.). — M. Stokes lit Eriolim et cite le gallois eiriol « intercéder ». Mais il est probable que eiriol ne fait qu'un avec geiriol de geir « parole ». D'ailleurs la lecture ercolim nous paraît certaine; cf. irl. urcoillim « je défends », aurcaill « défendre ». L. Breac, O'Donov., suppl. à O'Reilly; irl. mod. colaim « je défends », er = are.

Ercor, coup. — C. C. V, p. 47, nº 259. — Gl. ictum. — Contexte: Ipse ad primum libidinis ictum victus cadit (xlvi. 16, W.). — Gall. mod. ergyr « impulsion », Spurrell; irl. er-chor, aur-chor, Wind., Wört., 381, 525; irl. mod. erchor « un coup », O'Reilly.

Erder[ch], évident. — C. C. V, p. 13, nº 61. — Gl. evidentissimis; erder pour erderh. Ces gloses sont de seconde main.

Erderh, évident. — C. C. V, p. 39, n° 220. — Gl. euidentis. — A côté de gurclut, v. gurclut. M. Stokes lit erdirh. De er intensif, et de derch; Poèmes bretons de La Villem., en hanu derch an guerches « au nom brillant de la Vierge »; irl. aurdairc, aurdraic, erdraic, Fel. Oeng. Gloss. In., p. 221; ad-con-darc « conspexi » (δέδορχα), Zeuss, p. 448. Cf. anc. sax. torh-t « splendeur »; sansc. darç « voir »; gr. δέρχ-ο-μαι « je vois », Curt., gr. E., p. 134.

Erguinit, passion violente, tyrannique. — C. C. V, p. 11, nº 48. — Gl. tirannica auctoritate molirentur. — Contexte: Porro episcopus non ab uno, sed a cunctis comprovincialibus episcopis ordinetur, ne aliquid contra fidem unius tirannica auctoritate moliretur, 1, 5, W. — M. Stokes y voit une 3º pers. du sg. de l'imparf. du subj. et lit moliretur. Il est possible que erguinit glose l'idée de tirannica auctoritate molirentur et ne soit autre chose qu'un substantif en -it (Zeuss, p. 842); cf. gall. mod. ar-wyn « passion violente », gwyn « rage », « passion », Spurrell.

Erguid? — Ox., 1 (mens.), p. 1060, 23<sup>a</sup>. — Hihi erguid.

Erie? — C. C. V, p. 32, no 175. — Gl. pernoctauit. — Contexte imprimé: Si pauper est, non pernoctabit apud te vestimentum ejus (xxxiiii, 10, cit. Deuteron.; 24, v, 12, W.).

Erseb? — C. C. V, p. 51, n° 286. — Demguescim erseb, gl. conflictum ad arnubium. V. demguescim. — Contexte imprimé: Hieronimus autem dicit in conflictu ad arnubium (liv, 13, W.). — M. Stokes suppose erneb à la place d'erseb, de arnobius. La glose est sûrement erseb.

Es, préfixe verbal. Zeuss, p. 904. — Irl. as, es, Zeuss, 369; Curt., gr. E., p. 383, 384.

Es. — C. C. V, p. 12, nº 53. — Gl. honestatis. — Contexte: Hujus sermo debet esse... plenus gravitatis et honestatis (i, 8, W.). — Mot commencé.

Esceilenn, couverture. — Bern., p. 10, nº 52. — Gl. cortina. — Composé de es-ceilenn, dérivé de ceil = irl. mod. ceal « couverture de lit », « habit de grosse laine », O'Reilly, ou de es + sceil-enn, irl. scail « voile ». Il est difficile de voir dans e un e prosthétique : ce serait contre les habitudes des Armoricains.

Esceir, jambe. — Ox., 1 (mens.), p. 1060, 23°. — Ceng ir esceir « jointure de la jambe »; gall. esgair « jambe »; arm. divesker (div-escer), Troude; irl. cara « jambe » ou « hanche », F. B., t. 38, 40, Eg.

Estiaul, de siège. — Ox., 1 (alph.). — Paraît se rapporter comme racine à estid. V. estid; adj. en -dli-.

Estid, siège. — Eut., p. 1053, 6°. — Gl. sedile. — Estid = \*scd-tit, ou plutôt se-sti-d, à cause de l'irlandais sessam, sossad, sossad « siège ». L's initial a disparu en breton; gall. mod. eistedd « s'asseoir », eisteddfod « réunion », Spurrell;

latin sisto; "-στη-μι; goth. stath-s « place ». V. Curtius, gr. E., p. 211. — Ox. 1 (Ov.), p. 1056, 38°. — Gl. theatris. — Neque marmoreo pendebant vela theatro.

Et, pref. verb. (ate). V. etbinam. V. at.

Etbinam, je déchire. — Eut., p. 1052, 4° (en marge). — Gl. lanio. — 1° pers. sg. prés. ind. act. de et = at, irl. aith, ayant le sens du préfixe re latin, et de binam pour benam; irl. benim; cath. benaff. V. dubeneticion.

Etem, bordure, bande, trame. — Ox., 1 (Ov.), p. 1054, 37°. — A hir etem, gl. instita longa. — V. a, v. hir. Etem = \*patam? gall. edaf, edeu « fil », Spurrell; anc. haut-all. fadam « fil »; anc. sax. fathm « le bras développé », Curtius, gr. E., p. 211.

Eterin, oiseau. — Ox., 1 (mens.), p. 1060, 22<sup>b</sup>. — Agit eterin illúd. — Ox., 1 (mens.), p. 1060, 22<sup>b</sup>. — Ir pimphet eterin « le cinquième oiseau ». — Eterinn. — Ox., 1 (mens.), p. 1060, 22<sup>b</sup>. — Dou eterinn cant hunnoid « deux oiseaux avec celui-là »; dérivé de atar; quoique précédé de dou, il est au singulier. En breton, c'est la règle: l'objet est multiplié par le nombre: deux fois un oiseau.

Ethin, ajoncs. — Bern., p. 7, n° 31. — Gl. rusci. — Contexte: Exiguum rus rusci id. inculti agri rusc ethin (ms.). — Gall. mod. eithinn « ajoncs »; corn. aithynen « ramnus »; irl. aittenn (Stokes). — Bern., p. 4, n° 8. — Gl. rusco.

Etinet, oiseaux. — Ox., 1 (Ov.), p. 1058, 40°. — OEtinet bronnbreithet, gl. cicadæ « oiseaux au sein tacheté ». — Contexte: Vere prius volucres taceant, aestate cicadæ. — OEtinet pluriel de etn « oiseau ». V. attanoc.

Etmet, frappe à coups redoublés. — Juv., p. 409, P. 77. — Retonde ácétmét, 2° pers. sg. imp. actif de et = irl. aith, et met; cf. irl. maite « bâton », Corn. Tr., p. 118; Wind., Wört., p. 678.

Etncoilhaam, je consulte les oiseaux, je fais l'augure. — Eut., p. 1053, 6<sup>b</sup>. — Gl. aspicio, auspex. — Verbe dénominal, 1<sup>re</sup> pers. sg. prés. ind. act. de etn « oiseau », et d'un dérivé de coil « auspice », « présage ». V. coiliou.

Eules ou eulev, harmonie. — C. C. V, p. 17, n° 88. — Gl. medoliam (melodiam). — Contexte: Habens sonum et melodiam sanctae religioni congruentem (ix, 2, W.). De eu = \*avi, et de les « voix »? gall. llais « voix » (Spurrell); cf.

Eucant (\*avi-cantus), Cartul. de Redon, p. 192. — M. Stokes compare le gallois eilw, eilad « musique »?

Euonoc, écumeux. — Lux., p. 1, l. 12, 354. — Gl. spumaticus. — Lux. — Gl. essum afroniosum. — Dérivé en -āc-; cath. eon; arm. mod. eon, eonen, Troude; bas-vannet. ivonen; gall. ewyn, Spurrell.

Eunt, droit, juste. — Eut., p. 1054, 8°. — Gl. aequus. — Cathol. effn; arm. mod. eeunn, ewenn, Troude; voc. corn. eunhinsic « qui recta via incedit »; gall. iawn « droit ». — Zeuss, p. 82, suppose que eunt = avent; mais, p. 127, à propos du gallois iaun, il arrive à penser que l'armoricain pourrait bien avoir perdu un j initial.

Eusiniou? — Lux., P. 1, 1. 15, 356. — Gl. senis. — Rhys compare le gallois eisin « balle des grains »; plutôt eusiniou — avi-seniou (cf. eules); seniou emprunté au latin senis « hohen synne », Diefenb., suppl. à Ducange).

## F.

Fan, prompt. — C. C. V, p. 23, nº 125. — Gl. uolubiles. - Contexte imprimé: Non oportet judices ecclesiæ volubiles esse (xxi, 12, W.). — Cf. arm. di-fonn « lent » (Le Gonidec, Dict.); cath. fonnaff « augmenter, grandir ». — Il paraît difficile de séparer ce mot de l'irlandais fán « incliné, en pente », Ml. 140 à Zeuss, 656; Wind., Wört., p. 537. Ou ce mot a été emprunté à l'irlandais, ce qui est peu probable, ou l'freprésente sv? Il y a un certain nombre de mots avec f initial en breton, où l'f n'est pas encore expliqué. La plupart correspondent à des mots irlandais commençant par sr; quelquefois l'f répond à s irlandais (fonn = sonn, fionou = sionou, s pour sv?); parfois il semble représenter un v initial: Fernuail, nom propre, L. Landav., p. 149, 167; Fermarch, L. Land., 254; Fidlon, Finit, Finitan, Finoes, etc., Cartul. de Redon, Ind. général. — C. C. V, p. 54, nº 299. — Gl. volubilis. — Contexte: Non debet omnis judex volubilis esse in judicio (lxvii, 1, W.).

Féciául, écharpe. — Juv., p. 413, P. 91. — Fascia -iféciául. — Contexte: Totum gracilis connectit fascia corpus. — Suppose un thème feciālis. V. du Cange et suppl. à Ducange Si ce mot venait de *fasciāle*, l's fût resté: il se maintient devant les tenues, au milieu et à la fin des mots (Zeuss, p. 120).

Finn, bâtons, piques. — M. C., p. 403, fol. 38 a. a. — Gl. pila (hastas crebro et pila, E., 143). — Plur. de fonn. V. fonnaul.

Fionou, roses. — M. C., p. 397, fol. 9 b. b. — Nou ir fionou, gl. rosarum « c'est-à-dire des roses ». — Contexte : Rosarum spiculis redimitae, E., 38. — Gall. fion « digitale », Spurrell; ffuon « rosae », Mab., 2, 218, Zeuss, p. 163; irl. sion, id., O'Reilly; sian, sion « digitalis purpurea », On the Mann., 111, ind., Wind., Wört., p. 777.

Fistl, chalumeau. — M. C., p. 409, fol. 62 b. a. — Fistl gablau. Gl. fistula bilatrix (sic) (sibilatrix, E.?). V. gablau. — Contexte: Semidei quorum hircipedem pandura Siluanum harundinis enodis fistula bilatris rurestris Faunum tibia decuerunt, E., 338. — Emprunté au latin fistula; pour bilatrix, le glossateur a compris furcata « aux deux branches ». V. gablau.

Flairmaur, qui sent fort. — M. C. — Gl. olacem. — De flair du latin fragor, et de maur — irl. már, mór « grand »; voir maur; cf. français flair. L'l avait déjà pris la place de l'r en bas-latin.

Fleriot, odorant, qui sent. — C. C. V, p. 42, n° 231. — Gl. quae redolet. — Contexte imprimé: Rosa, quae redolet, crescit cum spina (xl, 14, W.). — Fleriot paraît être un adjectif en -āt comme priot « sponsus », gall. priawd (Zeuss, p. 843). M. Stokes y voit une 3° pers. du sg. du prés. de l'ind. Il n'y aurait sans doute pas de t. En arm. mod. ce mot signifie puer; cath. fleryaff mat « flaeryer bon et souef »; mais déjà fleryaff « puir, fetere »; gall. flair « vesse », fleirio, Richards Dict.

Fodeud. — Juv., p. 410, P. 79. — Sur *læta*. — Contexte: Praecepit proceres conuiuia laeta frequentent. — Sur *læta*. — Contexte: Magnificasque dapes, conuiuia *læta* parasse.

Fodiud. — Juv., p. 410, P. 102. — Sur certatim. — Contexte: Præmia militibus certatim magna rependit. — Mot inconnu, inexpliqué.

Fon... — C. C. V, p. 44, n° 241. — Gl. inrogatis. — Contexte imprimé: Vos e contrario non solum non suffertis, sed etiam non (?) facientibus inrogatis (xlii, 4, W.). — Mot commencé.

Fonn? — M. C., p. 402, fol. 14 b. b. — Locell vel fonn, gl. ferculum (sella gestatoria, du Cange). — Contexte: Gestabat haec autem teres quoddam ex compactis adnexionibus ferculum, quod leui exterius elephanto prænitebat, E., 54, 55. — Nous ne connaissons d'autre mot fonn que celui qui signifie « bâton, massue »; locell, aujourd'hui llogell (Richards), signifie tiroir.

Fonnaul, de bâton. — M. C., p. 404, fol. 41 a. a. — Fonnaul difrit, gl. fustuarium. — Pour le contexte voir difrit. — Dérivé en -āl- de fonn; ffonn, plur. ffynn « clava », Mabinog., 1, 6, 245; Zeuss, p. 163; gall. mod. ffonn « bâton, gourdin », Richards; irl. sonn, nom. sg. sond « bâton », nom. plur. súind, sonnach « palissade, mur », Wind., Wört., p. 789.

Free? — C. C. V, p. 4, n° 15. — Gl. vabulabuntur. — Vulgate (Lev., xix, 20) vapulabunt. — M. Stokes suppose frecaff = arm. hegaff « secouer » (Cathol.). Mais le g de hegaff est en réalité un j français, comme plusieurs autres dans le Catholicon. Aujourd'hui on écrit et on prononce héja (Troude). De même pour dougaff « craindre » qui est pour doujaff, etc. Frec serait-il pour fregl = irl. sraigell « flagellum », sraiglim « flagello »? Wind., Wört., p. 790. Le g eût dû disparaître et laisser un i ou un e, mais c'est un mot emprunté au latin. Pour la disparition de l, cf. ceng du latin cingulum.

## Frit. — V. difrit.

Fruidlonaid, vous fertilisez ou fertilité. — Ox., 2 (pens.), p. 1063, 46°. — Contexte: Quomodo fertilitis fruidlonaid, istius annis habetus (sic) nobiscum in uestris provinciis? — D'après Zeuss, ou dl serait pour ll, ou il faudrait lire fruidlonaid (=\*lan-act), gall. mod. frwythlonaeth. M. Rhys croit que ce mot n'est pas formé avec le substantif lonaeth, mais que c'est un dérivé en -ed de l'adjectif fruidlon « fertile », cf. creulon-edd. Nous n'aurions pas dans ce cas l'orthographe -aid, et avec Ebel (Beiträge, VIII, p. 374) nous ne voyons rien de bien anormal dans un composé comme fruid-lonaid. Le mot gallois actuel llonaid (Mabin., lloneit) ne doit pas faire illusion. Le d suppose un t ancien, et ai est pour a infecté: le suffixe est -at. V. Zeuss, p. 840-841. Il est très probable que le glossateur a pris à la lettre fertilitis et que fruid-lonaid est simplement une 2° pers. du pluriel de l'ind. prés.

act. d'un verbe dénom. formé de fruidlon « fertile ». Cf. gallois mod. frwythloni « rendre fertile » (Richards). Cela trancherait la difficulté.

Fruinn, frein. — Ox., 2 (pens.), p. 1062, 43°. — Gl. frenum. — Irl. srian, Ir. Gl., 819; srianach « frenatus », Wind., Wört., p. 791. — Ox., 2 (pens.), p. 1062, 43°. — Fruinn, gl. paglum.

Fual, entraves, chaînes. — Ox., 2 (pens.), p. 1062, 43. — Gl. fibula, plus bas compes. — Cathol. hual « compes ou cest cep, ou chaîne, ou autre instrument à retenir par les pieds »; arm. mod. hual, Troude; gall. mod. hual « entraves », hualu « entraves », Spurrell. — Ox., 2 (pens.), p. 1062, 43. — Fual, gl. compes.

Functic, — V. anfumctic.

Funid, coucher d'un astre. — Juv., p. 394, P. 10. — Obitus (-i- occasus) funid — Contexte: Astrorum solers ortusque obitusque notare. — Irl. fuined « coucher d'un astre », Zeuss, 435; Corn. Gl., p. 2; Wind., Wört., p. 582. — L'origine de ce mot est inconnue. L'f vient-il d'un v initial? Il n'eût probablement pas donné f en breton. Cependant on trouve dans le voc. corn. freg, gur cans grueg l (vel) freg: ce qui prouve que la règle n'est pas sans exception.

Funiou, bandelettes. — Ox., 1 (Ov.), p. 1054, 37<sup>a</sup>. — Gl. vittae. — Contexte: Este procul, vittæ tenues, insigne pudoris. — Du latin fūnis; cathol. funyenn « corde »; arm. mod. fun « corde ».

## G.

Gablau, fourche. — M. C., p. 409, fol. 62 b. a. — Fistl gablau, gl. fistula bilatrix. — Pour le contexte voir fistl. — Gablau plur. de gabl; gall. mod. gafl « épieu » (Richards), gafl-gam « qui a les cuisses arquées »; irl. gabul « ramification d'un arbre, d'une famille », gabla fine, O'Donovan, suppl. à O'Reilly; armor. mod. gaolot « fourche »; patois français des Côtes-du-Nord gavlot.

Gabr. — V. melgabr.

Gad. — V. dagatte, dirgattisse.

Gary, milieu. — Ox., 1 (Ov.), p. 1054, 37°. — O'r garn, gl. medio, i.e. a femore. — Cf. garanvys « digitus medius », « doigt du milieu », vys = bys, doigt, Mab., 2, 384. — Zeuss suppose que ce mot est identique à garr, gar « cuisse, jambe »; mais on eût eu, à cette époque, sans doute carn: cf. irl. cara « jambe », Wind., Wört., p. 413.

Gebell, tenailles, forceps. — Ox., 2 (pens.), p. 1061, 42b. — Gl. dolabra. — Gall. mod. gefail « forceps »; cathol. guevel « tenaille »; arm. mod. gevel « étau »; voc. corn. gevel-hoern « munctorium »; irl. mod. geibeal « entraves »: cf. cathol. guefl « gula »; paraît se rattacher au verbe gabaim « je prends », gabáiltech « captus » de gabáil, infinitif. Wind., Wört., p. 584.

Gebin, chaînes. — M. C., p. 404, fol. 39 b. a. — Gl. culleo (quia patris culleo interfector culleo insuitur, E., 153). — Gebin paraît identique au gallois gefyn qui ne signifie que chaînes.

Gemmou, pierres précieuses. — Ox., 2. — Glose découverte par M. Bradshaw, signalée par M. Stokes, Old. Bret. Gl., p. 21. Gl. saphero et exsmaragdo (en note). — Pluriel en ou, emprunté au latin gemma.

Gen, barre, verrou, coin. — Eut., p. 1053, 6b. — Gl. obiex. — Cathol. guenn « coin »; arm. mod. genn « coin », Troude; gall. mod. gaing « coin », ganu « retenir », Richards, Spurrell; irl. mod.; ganail « barreau », O'Reilly.

Gennec, gouffre. — Juv., p. 411, P. 81. — Barathri coeno -i- latharauc -i- génnec. V. latharauc. — Contexte: In vobis si quis sublimia colla levabit, Decidet et barathri mergetur ad ultima coeno. — On suppose que gennec glose barathri. On attendrait plutôt genouec pour genouic; cf. irl. anc. gin, génit. geno « bouche », Corm. Tr., p. 88, Wind., Wört., p. 594; irl. mod. gion, gionac « vorace », O'Reilly; gall. mod. genau, plur. geneuau, Richards; Cath. guenou; arm. mod. genou, Troude; bas-vannet. genow: d'un thème genav; cf. Genava, Zeuss, 40, 59, 129, 131; Glück, Kelt. nam., 8, 104; cf. gr. γένυ-ς « menton »; latin gen-a « joue »; goth. kinnu-s « mâchoire ».

Gerthi, verges, aiguillons. — Ox., 2 (pens.), p. 1061, 42b. — Gl. uir(ga)e. — Voc. corn. garthou « stimulus »; gall. mod. garthou « aiguillon », Richards; arm. mod. garzou « aiguillon », Troude; cath. garz « buysson »; irl. mod. gart « blé debout »? O'Reilly.

Gilb, bec, pointe. — Ox., 2 (pens.), p. 1061, 42<sup>b</sup>. — Ecrit au-dessus de foratorium. D'après Zeuss paraît se rapporter à rostrum. V. gilbin.

Gilbin, pointe, bec. — Juv., p. 407, P. 70. — Acumine gilbin. — Dérivé de gilb; gall. mod. gylf « bec, serpe », gyl-fin « bec, serpe », gylyb « faucille », golbinoc, Lux., gl. rostratam; voc. corn. geluin « rostrum »; irl. gulpan, Zeuss, p. 136; Wind., Wört., p. 605; gulba, gulban « bec », Gl. os turturis, Tur. Gl. 34; cf. Cathol. goluan « passereau »; gall. golfan « passereau ». L'i de gilbin est dû à l'infection de l'i suivant et à la dérivation. Cf. hinham de hen.

Glanet, pureté, pâleur. — C. C. V, p. 46, n° 255. — A glanet, gl. a palliditate « par la pâleur » (xlv, 10, W.). — Dérivé en -et, de glan « pur » : glanet = \*gelân-et? gall. mod. glan; arm. mod. glan, Troude; cf. glanstlinnim, gl. famine sancto; v.celt. glana «rivière», Glück, Kelt., n° 187; cf. sansc. ġala-m « eau »; gr. γαλ-ήνη; latin gel-u; irl. gel « blanc », Wind., Wört., p. 591. V. Curtius, gr. E., p. 173. Dans le Cathol. glann indique le bord de l'eau.

Glanstlinnim, sainte parole. — Juv., p. 392, p. 5. — Famine sancto o glanstlinnim « par la parole sainte ». — Contexte: Divinae uocis completa est famine sancto. — De glan « pur » et de stlinnim, forme infinitive en -im « langage »; cf. istlinnit, gl. loquitur. V. Ebel, Beitr., III, 376. Irl. anc. slondim « je désigne, je nomme », ni shuindi-so « non significas », Sg., 208<sup>b</sup>, Zeuss, 431; slond « significatio », Wind., Wört.; Zeuss, 982; irl. mod. sluinn « parole, déclaration », O'Reilly.

Glas, bleu, vert. — Juv., p. 398, P. 30. — Caerula glas. — Pour le contexte voir brith. — Glas, gl. viridis, p. 72; glas, gl. glauci, p. 75. — Lux., p. 4, l. 5. — M. C., p. 392, fol. 5 b. b. — Gl. lyalina (yalina), E., 20. — Gall. glas; arm. glas, lagad glas « ceil bleu », quelquefois « blanc, pâle »; irl. glas; cath. glastannen « ilex », glasart « lacerta ».

Gletu, mottes, tourbe, fumier sec. — Juv., p. 404, P. 56. — Glebis gletu. — Dans la ligne suivante gletu se trouve sur cui. — Contexte: Uberibus vero dantur quae semina glebis, Illa ferunt pulchram segetem cui laeta frequentant Incrementa sui centeno copia foetu. — M. Stokes avait d'abord supposé gledu, mais la véritable lecture est bien gletu. V. Beiträge, VII. — Gall. mod. gleiad, Spurrell,

fumier, fiente desséchée servant de combustible »; irl. glait : imirt glait for rôt -i- in connad « mettez de la tourbe? sur le feu », O'Donov., suppl. à O'Reilly.

Gloiatou, bardane? — Bern., p. 5, n° 14. — En marge: Tribuli spine labet -i- gloiatou. — Contexte: Lappaeque tribulique interque nitentia culta Infelix lolium. — La glose est en marge en face de ces vers. Voici comment nous la comprenons: Tribuli -i-e. spinae; labet (pluriel breton de lappae) -i-e. gloiatou. En tous cas gloiatou paraît bien dérivé de gloi, irl. glé. V. gloiu.

Gloin, clair, liquide. — Juv., p. 211, P. 86. — Liquidum -i- gloiu. — Contexte: Tunc pergunt stultae liquidum [ut] mercentur olium. — Cf. di-gluiu-hit, gl. eliqua; gall. mod. gloew « brillant, transparent », gloewi « rendre brillant », Spurrell; Lib. Land. Gloiuid; Cart. Red. Witen-gloeu; irl. glé, Zeuss, 109-110; cf. grec γλαυ-κό-ς « brillant », γλαυσό-ν « brillant »; angl. sax. gleáv; goth. glaggvu-s. V. Curtius, gr. E., p. 178.

Gnau. — V. amgnaubot.

Goerp, stigmate, marque infamante. — C. C. V. — Gl. stigmate. — Arm. mod. gwerbl « bubon », Troude; irl. mod. fairb, fairbre « marque, opprobre », O'Reilly; ferb, bólc do cuirither for aigid duine iarn-áir no iar n-gúbreth, Wind., Wört. « pustule? qui se met sur le visage de l'homme après une calomnie ou un faux jugement ».

Golbinoc, à bec. — Lux., P. 2, l. 6, 365. — Gl. rostratam. — Dérivé de golbin. V. gilbin.

Gorth. — V. buorth.

Grephion, instruments pour écrire. — M. C., p. 392, fol. 5 b. a. — Gl. stilos. — Contexte: Stilos acuunt cerasque componunt, E., 19. — Pluriel de graph; irl. mod. graif « plume », graifne « écrit », O'Reilly; gall. mod. ar-graff « impression », ar-graff-dy « imprimerie », argraffiad « édition, impression », etc., Spurrell.

Gro, cri de la colombe? — C. C. V, p. 44, n° 243. — Gl. crocitat. — Contexte: Columba... non move pennam... neque crocitat (xlii, 4, W.). — M. Stokes le rapproche du gallois creu « crier, crocitare ». Dans ce cas, on n'aurait pas en ancien breton un q initial.

Gruiam, je couds. — Eut., p. 1052, 3b. — Gl. suo. —

lre pers. sg. de l'ind. prés. act.; gall. moyen gunio, Mab., l, l; gall. mod. gunio, Spurrell; cathol. gruy « cousture », gruyat « queudre », gruyer « cousturier »; arm. mod. griat « coudre »; vannet. gouriat, trég. grouīañ, Troude. Zeuss propose de rétablir gnuiam; Beiträge, VIII, 374: gruitiam.

Gu, préf. verbal pour quo.

Gu. — C. C. V, p. 28, nº 158. — Gl. prodens, xxvii, 20, W. — Mot commence.

Guaan, masque? — C. C. III, p. 17, n° 81. — Gl. scurrilis. — Cf. cathol. gueenn « faulx uisaige », l. larva, quod vulgo dicitur mascara. Ce mot a perdu sans doute un g et suppose une forme plus ancienne \*vagan. Pour egen devenu eenn en breton moyen, cf. cath. leenn « lire » = anc. bret. et irl. legend, auj. lénn.

Guad, le pire? — C. C. V, p. 39, n° 216. — Gl. deterrimum (xxxix, 3, W.). — Ce serait la forme servant de superlatif à drouc « mauvais », guad serait pour guadam; corn. gwetha « pessimus ». D. 1130; gall. gwaethaf, Zeuss, 299, 300, Cathol. goazhat « empirer », arm. gwasa « le plus mauvais ». Troude, vannet gwèhan, id. Le vannetais prouve que l's actuel de l'armoricain vient d'une dentale. Le gallois gwaethaf, le vannet. gwèhan, supposent \*vactam.

Guanorion, histrions. — C. C. I, p. 15, no 70. — Gl. istriones. — Contexte: Impudicos et istriones non nutrire. — Si ce mot est pour guaanorion, ce qui est peu probable, il faut le rapporter à guaan, sinon comparez l'irl. mod. fanoid « mimique », fanoidead « un mime », O'Reilly.

Guapeli, selle, couverture de cheval. — Ox., 2 (pens.), p. 1062, 43°. — Gl. sudaria (stragulum quo equus insternitur, ne ejus sudor equitem inficiat. Du Cange). — Gall. mod. gobell « selle », Spurrell, de guo = irl. fo « sub », et de peli pluriel de pel du latin palea; cf. guopell. Ox., 2, Cathol. pell « paille ou bale », pellen « pala », arm. mod. id.

Guar, sur. — M. C., p. 388, fol. 3 a. a. — Guarirdreb. — Gl. edito « sur le tas ». — Contexte: Latorium conspicati edito considentem arduoque suggestu. E., 8. — Guar ordinairement en ancien breton guor, gur, gor. Cependant cf. guar ir henn rit « super vetus vadum », L. Land., 70. En gallois moyen et mod. guar s'est confondu avec la prépos. ar. De même en vannetais; arm. moyen oar; Cathol., voar,

Buh. Nouv.; arm. mod. war, var, voar, Troude; avec les pronoms suffixes: varn, warn, arn. V. Zeuss, pp. 675, 676, 677. Cf. Curtius, gr. E., p. 290. — Guar = vo + are.

Guarai, jeu. — Ox., l (Ov.), p. 1056, 38\*. — Gl. scena. — Contexte: scena, sine arte fuit. — Plus bas: Guaroiou, Ox., l, gl. theatra. Guaroimaou, Ox., l, gl. theatris; gall. mod. gwara, pl. gwareou, gware « jouer », chwareu, irl. Cathol. hoari, arm. mod. choari, hoari; e ou i = ei: cf. Gurguare, et Gurguarui, Oudocui = Oudoceus, Lib. Landav. V. Zeuss, 96; irl. mod. laeia foire « jours de fête », fuireaġ « fête », fuirech i. cuirm « banquet », O'Dav., p. 85. Wind., Wört., p. 582, 583. Emprunté peut-être au latin feriae, l'ē ayant été allongé par l'accent. L'a supposerait une forme populaire différente de la forme classique.

Guard? — M. C., p. 406, fol. 44 a. a. — Guard. — Gl. fiammeo (Du Cange), torche, flambeau. — Flammeum (voile de couleur ou de flamme que portaient les mariées). — Contexte: nuptiarum uelatam flammeo nubentem.

Guard? — Juv., p. 399. P. 32. — Iuuenem i. eicentem guard, sur les derniers mots de la ligne: Ante pedes Christi lecto posuere cubantem. — Contexte: Ecce reuertenti iuvenis torpentia membra, Officium quorum morbus disoluerat acer ante pedes. — Beiträge, VII, p. 412, ejecentem guard « throwing off a covering », Stokes.

Guaroimaou, théâtres, endroits où on joue. — Ox., 1 (Ov.), p. 1055, 38<sup>a</sup>. — Gl. theatris. — Composé de guaroi, v. guarai et de maou pluriel de ma: V. airma.

Guaroiou, jeux, théâtres. — 0x., 1 (Gv.), p. 1065, 30°.— Gl. theatra. — Pluriel de guare — guarui.

Guas, serviteur. — Ox., 1 (Ov.), p. 1058, 41°. — Guas marchauc. — Gl. adulter, i. e. servus equarius. — Contexte: nullus quæratur adulter. — Zeuss: Cogilat glossator de servo juniore, quem quærat domina lasciva, in versibus ovidii dicentis de Pasiphae perjura. — Gall. gwas « jeune homme, serviteur », gwasanaeth « service », etc., Spurrell; Cathol. goas « serff », item « uassallus », arm. mod., id., dans certains cantons « mari »; cf. maoues « femme » (servante); irl. foss « serviteur », Zeuss, 127, Wind., Wört., p. 573, cf. vassus.

Guasce, vacance. — C. C. V, p. 13, nº 62. — Glose marginale; M. Stokes lit guasco. — Contexte: De eo quod

debet electio bonorum post obitum observari et in exitu vitae decessoris episcopi (i. 18, W.). — Ce mot semble gloser exitu ou plutôt l'idée générale. M. Stokes le rapporte à l'armoricain gwaskaden « éclipse », qui est identique au gallois gwasgod « ombre ». D'après le sens, nous le rapprocherions plutôt de l'irlandais fasacad « désolation », fasac « désert », fas « vide », O'Reilly, guasce serait pour \*guas-ac-et, ou \*vas-ac-ia, et indiquerait une vacance du siège épiscopal.

Guascotou, le frais, l'ombre. — Bern., p. 3, n° 1. — Guascotou. — Gl. frigora. — Contexte: Nunc etiam pecudes umbras, et frigora captant. — De guo = irl. fo, et d'un pluriel de scot = \*scāt « ombre »; irl. scáth « ombre », scaath « umbra », Zeuss, 17, Wind., Wort., p. 759; gall. mod. gwasgod, Spurrell, irl. mod. fosgadh, O'Reilly, vieil irl. foscad, Zeuss, 1028, Cath. squeut « ombre », arm. mod. skeud, Troude. Guascotou est composé comme le grec ὑπόσκιως. L'a est dû à l'influence de l'ā long devenu en armoricain ō. M. Stokes veut reporter la glose sur umbras: sur frigora elle est tout aussi naturelle; cf. Frigus captabis opacum (Virgile). Pour la racine, Curtius la rapporte à une racine ario-européenne ska; cf. goth. skadu-s, grec σκόστως, sanscrit kha-d « couvrir ». V. Curtius, gr. E., p. 168.

Gubennid, oreiller. — Ox., 2 (pens.), p. 1063, 44°. — Gl. ceruical. — Composé de guo = irl. fo, et de pennid, dérivé de penn « tête », gall. mod. gobenydd, Spurrell.

Gud. — Préfixe verbal; guo + od, irl. fod, Zeuss, p. 885.

Gud? — C. C. V, p. 29, nº 163. — En face: De eo quod intersit (leg. idem sit apud Deum) utrum parvum an magnum quis furatur (xxix, 2, W.). — Gud mot commencé.

Gudcoguod, réprimande ou réprimander. — C. C. V, p. 24, nº 126. — Gl. reprehendendi. — Contexte imprimé: De quatuor principalibus modis reprehendendi (var. lec. pervertendi) iudicium (xxi, 13, W.). — De gud = irl. fo + od (fod), Zeuss, p. 885, et de coguod, infinitif correspondant aux infin. irlandais en ud, Zeuss, p. 485; cf. gall. mod argywedd « reproche », Richards.

Gudnaiol, un peu moins instructif. — C. C. V, p. 37, nº 206. — Gl. minus erudiens. — Contexte: Melior est docta sapientia non minus erudiens, quam sancta rusticitas (xxxviii, 7, W.). — Composé de gud — irl. fod, et d'un dérivé en iāl

de gna, irl. \*gnaoi, gnai « ingénieux », O'Reilly; racine  $gn\bar{a}$ : cf am-gnau-bot « mente », voir am-gnau-bot. Pour ai, cf. casai « qui hait », Spurrell. M. Stokes avec M. Bugge propose gud = gwydd « science » et baiol du latin baiulus? d+b eût donné p:adber donne aper, voir aperth. Le sens d'ailleurs serait au moins bizarre.

Gued. — V. clutgued. Monnguedou.

Guedom, serpe. — C. C. V, p. 54, n° 301. — Gl. bidubio (c, vi, W., c. 4). — Gall. moyen gudif, gudhyf, Leg., 1, 38, 7, 2, 14, Zeuss, 821; gall. mod. guyddif « serpe », Spurrell; irl. fidba, Ir. gl., p. 797, fidhba, Wind., Wört., p. 548.

Gueig, qui tisse. — Eut., p. 1053, 6<sup>b</sup>. — Gl. testrix. — Gueig paraît dérivé en g, à moins qu'on ne suppose que le g de la racine n'ait persisté. Voir cueetic pour gueetic.

Guelcet, ornements de fête. — C. C. V, p. 42, n° 234 (in marg. gl. agipam). — Pour le contexte voir colcet; composé de guel « fête, solennité », et de cet « ornement ». Pour guel cf. gallois gwyl, arm. mod. gouél, irl. féil, génitif fele, félire « calendrier », Wind., Wort., p. 540. Pour cet, cf. irl. mod. sgeadas pour scetas « ornement » sgeadugad « robe ». M. Stokes l'identifie à colcet. V. colcet.

Gueli, lit. — Ox., 2 (pens.), p. 1063, 44<sup>a</sup>. — Gueli liein. — Gl. cubile. — V. liein. — Cf. voc. corn. lien-gueli « sindo », kala-gueli « stramentum, lit de paille ». Racine VAL « envelopper? »; grec εἰλύ-ω; latin volvo; anc. haut.-all. vulluh « involucrum »; slav. val-i-ti « rouler ». Fick., tome I, p. 776-777 (3° édit.). Curtius, gr. E., p. 358.

Guell, mieux, bien. — Ox., 2 (pens.), p. 1063, 46<sup>b</sup>. — Anbic quell. — Gl. aue « portez-vous bien ». — Voir ánbiic. — Guell a dans tous les dialectes bretons le sens de mieux; gall. guell, gwell, corn. guell, gwell, arm. guell, gwell, Zeuss, 299, 300. Stokes en rapproche le sanscrit varigas, Beiträge, VII, p. 356; cf. le goth. vaila « bien »; mais vaila « pour le mieux » (ai = e). Ulfilas, 1<sup>re</sup> édition, Heyne, Gloss.

Gueltiocion, de paille, d'herbe, herbeux. — Lux., p. 1. L. 18, 360. — I gueltiocion. — Gl. in fenosa. — Pluriel d'un dérivé en i-āc- de guelt « herbe, paille »; arm: gēot « herbe », vannet. yōd, id.; lithuan. válti-s, vieux prussien wolti. Fick, 11, 771. V. coguelt. L'l se serait vocalisé en armoricain.

Gueltoguat. — C. C. V, p. 55, nº 305. Gl. fastigium. -Contexte: Si quis animalia uicini sui in herba commisserit intacta et manserint in ea pro[pter] animalia duo unum scripulum reddat... Si in fastigium fueri[n]t capta pro[pter] animalia iiii. scripulum unum reddat (xxv, W., c. 31). — Cf. voc. corn. waltowad « fertilitas », Cathol. quelteff « comble d'une maison »; queltoquat paraît un dérivé en av-at de guelt = valti; cf. irl. failtuigit, gl. exultent. Colman's hymn. Goid., failte « joie »; cf. sanscrit vara-s « eximius »; latin val-ē-re: slav. vel-ij, vel-ikŭ « grand », Curtius, gr. E., p. 594? Ce thème \* val-ti semble donc avoir eu dans les langues celtiques le sens de exaltation, élévation. Pour fastigium, cf. fastigatio « Zuspitzung » (Forcellini). En tout cas le cornique et l'armoricain ne permettent pas de douter que le glossateur n'ait compris le mot dans le sens de fertilité, comble. M. Stokes, avec M. Bugge, comprend: quel = « herbe » et doquat « action de porter »: moisson du foin.

Guerclaud, pré. — Ox., 2 (pens,), p. 1060, 41°. — Gl. prato. — Lu guertland par Zeuss. — Composé de guer « herbe », et de claud « fossé, tranchée » (entourant une prairie ou un champ). Pour guer cf. irl. féar « herbe », O'Reilly, fér, Wind., Wört., p. 542. Pour claud cf. gall. mod. clawdd « fossé », Spurrell; Cathol. cleuz « fossé, agger », arm. mod. kleûz, Troude; bas-vannet. kleu; irl. clad « fossé », Wind., Wört., p. 425. L'irlandais a l'à, tandis que les formes britanniques supposent ā. Elles ont eu aussi l'à, comme le prouve la forme galloise cladd, à côté de clawdd. Clawdd, à en juger par l'armoricain actuel, comprend un fossé et une levée de terre; gall. mod. gweirglawdd « pratum », Spurrell; y-r weirglawd « ad pratum », Mab., 1, 242, Zeuss, p. 134.

Guerg, efficace, qui accomplit. — Eut., p. 1053, 5°. — Guerg, l. celmed, v. celmed. — Gl. efficax. — Cf. irl. ferg « héros », ferg i. laech, Corn. Tr., p. 80, O'Dav., p. 84, Wind., Wört., p. 543; gaulois vergo-bretus « l'homme au jugement efficace » (composé possessif), Zeuss, p. 857; gaul. Vergilius, Zeuss, 11, 86, 766; cf. grec (F)ρέζω « faire », ἔργο-ν; goth. vaúrk-jan « travailler », anc. haut-all. wērk. Curtius rapproche vergo-bretus du grec ὅργη « colère », à cause de l'irlandais ferg, ferc « ira ». Le sens ne s'y prête pas.

Guerin, faction, multitude. — Juv., p. 397. P. 24. — Factio i. guerin. — Contexte: non erugo illos, tine æve aut horrida furum Factio diripient. — Cf. irl. anc. fairend « troupe, faction », Ml. 33°, irl. mod. foirenn, O'Reilly; irl. faire « garder », Wind., Wört., p. 536; gall. mod. gwerin « multitude », gweriniaeth « démocratie », Spurrell.

Guescim. — V. Demguescim.

Guet[ig], après. — C. C. V, p. 33, n° 180. — Gl. secundum nguet ou hguet. — Contexte imprimé (xxxv, 5, W.). Tria juramenta solvenda sunt, primum, cum quis male facere jurat... secundum, cum quis incaute jurat non putans peccatum.... tertium: si mulier, etc. — Cf. gall. guotig, Ox., 1 (de mens.), gall. mod. gwedy, Spurrell; arm. goudé, Troude, haut-vannet. gwedi. V. guotig.

Gu. — Prép. et préf. verb. pour guo.

Gufor [n], petit four. — C. C. V, p. 3, n° 10.— Gl. clibani gufor. — Contexte: sine clibani sine scitropes (chytropodes vulg.) destruentur (Lev., xi, 35). — Scitropes « petits fourneaux », Du Cange; composé de gu = guo = irl. fo, et de forn du latin fornus, furnus; gallois mod. ffurn, Spurrell; armor. mod. forn, irl. mod. sorn, O'Reilly.

Guiannuin, printemps. — Ox.; 1 (Ov.), p. 1058, 40°. — O guiannuin. — Gl. vere, — Pour le contexte voir ætinet; voc. corn. guaintoin, gall. Gwanwyn. L'armoricain a un autre mot névez-amser « nouveau temps ». Rhys (Beitr., VII, p. 234), Stokes, Beitr., VIII, p. 344, supposent à ce mot une forme primitive \*visantena dérivée de ves, latin ver, veris, irl. errach « printemps » = \*vesrāca. M. Windisch fait remarquer qu'il y a peu d'exemples certains de la perte du v initial en irlandais, à l'exception de espar « vesper » et de olann « lana », Curtius, gr. E., p. 388.

Guichir, impétueux, colère. — Juv., p. 398. P. 27. — Effrenus guichir. — Gallois mod. Gwychr. Zeuss, p. 827, cf. irl. fioc « colère, férocité », fiocra, id., fiocamuil « cruel », O'Reilly, cf. fichim « je combats »? Wind., Wört., p. 548.

Guichr, v. guichir. — Ox., 1 (alph.), p. 1059, 20°. — Audax, validus, Zeuss.

Guicip, lisez guiscip ou guincip « pressoir ». — Juv., p. 409, P. 78. — Prelum i. cláúr guicip quod fit super faciem torcularis. — Claur glose faciem, et guicip torcularis;

guicip = guiscip \* pressoir \* ? Voir dem-guescim. M. Stokes suppose <math>guin-cip;  $cip = latin c\bar{u}pa$ ?

Guid. — V. Imcomarguid.

Guilannou, goëlands, mouettes. — Bern., p. 6, n° 24. — Gl. fulice i. e. fulicae. — Pluriel de guilann, gall. gwylan « mouettes », Spurrell, corn. guilan « alcedo », Cathol. goelann « ulula », irl. foilenn, Zeuss. p. 778. D'où le français goëland.

Guilat, joyeux. — Ox., 2 (pens.), p. 1063, 45<sup>a</sup>. — Gl. hilaris. — Dérivé en -at de quil « fête ». Voir quel-cet.

Guiled, pudeur, décence. — Juv., p. 392, P. 5. — Pudore i. ó guiled « par pudeur ». — Gall. mod. gwyl « modeste », irl. féle « honestas, verecundia », Zeuss, p. 18, fial (fēl) « velum », fial (fēl) « modeste ». Wind., Wört., p. 547.

Guiliat, tondue. C. C. V, p. 38, n° 214. — Gl. tonsa. — Pour le contexte voir Bleoc. — Guiliat = guiltiat, cf. guiltiatou, Lux., gl. tonsuras; cf. guillihim « forceps », Ox., 2; guiliat est un dérivé en -at de \*guilligim = \*veltigim « je tonds ». Guiltiatou, des gloses de Luxembourg, est pour guiltigiatou: cf. latin vello « arracher ». Les Armoricains, aujour-d'hui encore, ne disent pas: couper la barbe, mais l'arracher, lemel ar barv; cf. irl. anc. fillim = filtim (goth. valt-jan) « enrouler, tordre, ravir ». L'armoricain guilchet « tondre » (Catholicon) paraît dérivé d'un adjectif guillic = guiltic.

Guiliat. — Voir Taguel guiliat.

Guillihim, tenailles, forceps. — Ox., 2 (pens.), p. 1062, 42b. — Gl. forceps. — Gall. mod. gwellaif, id. Spurrell; guillihim = guilligim ou guiltigim, forme infinitive. Voir guiliat.

Guilp, mouillé. — C. C. V, p. 34, nº 189. — Gl. madeficandum. — Contexte imprimé: Ros sit ad madefaciendum (xxxvii, 3, W.). — Cf. ro-gulipias gl. olivavit Lux; gulip gl. liquidis, Juv.; gall. gwlyb; Cathol. glueb, gluybyaff « mouiller », arm. mod. gleb, haut-vannet. glib; irl. fliuch. Zeuss, 12, Wind., Wört., p. 53; suppose un thème celtique \* vliquo-; cf. latin liquidus; cf. gulan = \*(v)lāna.

Guiltiatou, tonsures. — P. 2, 1. 12, 367. — Gl. tonsuras. — Ce mot n'a rien à faire avec gualt « chevelure », comme le croit M. Rhys: cf. guiliat « tonsa » et guoliat « comata », C. C. V. Voir guiliat.

Guin, vin. — Ox., 2 (pens.), p. 1062, 44°. — Gl. vinum.

— Du latin vīnum; irl. fin, Zeuss, 20, gén. fina, Wind., Wört., p. 549; partout gwin dans les dialectes bretons.

Guinlann, terrain à vin, vignobles. — Juv., p. 408, P. 77. — Uitis guinlann. — Contexte: Talia dicta dedit: uitis mihi portio major Semiputata jacet. Sed perge et robure forti Nunc scropibus nunc falce premens, vineta retonde. — Composé de guin « vin », et de lann « terre »; lann = land, Zeuss, p. 147; cf. per landam, cart. de Red., 1, 39, 41. Lann entre en composition d'un grand nombre de noms de lieux en Armorique et en Galles; il a changé de sens en arm. moderne; Cathol. lann « landa, landetum, lande », arm. mod., id.; cf. it-lann, Juv., gl. area « terrain pour le blé », irl. ithlann no ferann « ager », O'Dav., p. 101; cf. germ. land? Wind., Wört., p. 653.

Guinion[ou], petites vignes. — C. C. V, p. 45, n° 246. — Gl. uinalas (xlii, 9, W.). — Dérivé de guini = vinea (vinia), pluriel de guinian « petite vigne »; irl. fine « une vigne »; O'Reilly. Pour ia devenant i, e, voir Zeuss, p. 247. Nous avons en marge quini et au-dessous nou.

Guinodroitou, rêts, filets pour la chasse. — Bern., p. 11, nº 56. — Gl. plagae. — De guinod (guinot) venatus, et de roitou, pluriel de roit, du latin rēte; Cathol. roet, gall. rhwyd; Cathol. guinhezr pour guinhedr, qui est lui-même pour guinedr du nominatif latin venator. Voir Eidguin.

Guinuclou, épieux. — Bern., p. 11, n° 57. — Guinuclou i. lanceæ uenatrices (gl. uenabula). — Pluriel de guinucl, emprunté à venaculum et non à venabulum. V. Diefenbach, suppl. à Du Cange.

Guir, vrai. — M. C., p. 402, fol. 13, a. b. — Issguir « est vrai ». Gl. uerum, E., 48 — Cf. gall. gwir, Spurrell, Cathol. guir « droit », arm. mod. gwir, guir; irl. fir, Zeuss, p. 858, Wind., Wört., p. 550; cf. all. wahr, latin vērus. Les dialectes celtiques ont tous l'ī, dû peut-être à l'influence d'un i final disparu: fir, gwir = \*veris? cf. irl. firian « vrai », brit. gwirion.

Guir pour Guirth? prix. — C. C. V, p. 15, no 74. — Gl. sedatium: sedatium (pretium sepulcri). — Contexte: sedatium Communis (leg. commune) si modicum fuerit, respui non debet (ii, 15, W.). — M. Stokes suppose que guir est pour guirth « prix », gall. gwerth, goth. vairth-s, angl. worth. Ce mot nous semble se rattacher au latin vert-ere

« changer ». La vente était en somme un échange: gwerth signifie plutôt vente que prix, dans les dialectes britanniques.

Guird, vert. — M. C., p. 392, fol. 6, a. a. — Gl. herbida. — Contexte: floridam discoloramque uestem herbida palla contexerat, E., 21. — Gallois gwyrdd « vert », irl. úrdai. (Le v s'est changé en ú, en se fondant avec la voyelle suivante). Guird est un dérivé d'une racine \*vir: cf. irl. úr, gl. recens, ond-urdatu, gl. virore, nuraigedar, gl. virere, Zeuss, p. 55.

Guirdglas, mer. — M. C., p. 389, fol. 3 a. a. — Oguirdglas gl. salo. — Contexte: at uero proprior deo perlucentis uitri salo renidebat. E., 8. — M. C., p. 389, fol. 3 a. a. — Nouirguirdglas. — Gl. sali resplendentis « c'est-à-dire de la mer », E., 8. — De guird « vert », et glas « blanc ». Voir ces deux mots.

Guirgiriam, je hennis. — Eut., p. 1052, 4°. — Gl. hinnio. — 1°° pers. du sg. du prés. de l'ind. act.; gall. mod. gweryru, Cathol. gourhiziat « hennir », arm. mod. gourrizia, c'houirina; cf. irl. fergaigim « je suis en colère », ferg « héros », fairge « l'Océan »? Wind., Wört., p. 536, 543.

Guirhter, dureté. — C. C. V, p. 35, nº 190. — Gl. austeritate. — Contexte imprimé: cum austeritate imperabant eis, eo quod non esset pastor bonus (xxxvii, 4, W.). — Dérivé en ter, bret. moy. et mod. der, Zeuss, p. 829, de guirh = guichr? Voir guichir.

Guirtitou, fuseaux. — Bern., p. 4, nº 7. — A guirtitou. — Gl. fusis. — Voc. corn. gurhthit « fusus », gall. gwerthyd, Spurrell; Cathol. guerzit « fusel à filer », guerzit « arbre de pressouer », arm. mod. gwerzid; irl. fersaid, O'Reilly: d'une racine vert, latin verto? Guirtitou suppose un thème \*ver-tuti.

Guis, truie. — C. C. V, p. 57, n° 319. — Gl. suilis. leg. suilla. — Contexte: Caro suilis (var lect. suilla) morticinus (leg.-nis) cras[sus uel pin]guis ut morticinum quo pinguescunt sues re[futa]nda, vi (marina animalia). — Cathol. gues, arm. mod. guez, guiz, gallois mod. ban-wes, Spurrell, irl. mod. féis, O'Reilly.

Guith. — V. guoguith, v. guithlaun.

Guithénnou, veines. — Juv., p. 401. — Uenae i. guithénnou. — Pluriel de guithen; gall. mod. gwythienn, Spurrell; Cathol. goazenn, arm. mod. gwazienn, vannetais goèhienn; irl. anc. féith « fibre », Zeuss, p. 250, Wind., Wort., p. 540.

Guithlaun, plein de colère ou d'ardeur. — Juv., p. 403, P. 51. — Fronte duelli orguithlaun tal, v. Tal. — Contexte: Quisque meis aberit discretus miles ab armis, Hostis in aduersa consistit fronte duelli. — Composé de guith « colère » et de laun « plein », adjectif servant de suffixe, voir Fruidlonaid; gallois gwyth « colère », Spurrell; guith suppose un thème \*victo; cf. irl. fichim « je combats »? Con-victo-litavis.

Gulan, laine. — Ox., 1 (Ov.), p. 1058, 40°. — Gl. lana. — Gallois mod. gwlan, Spurrell, Zeuss, 130; Cathol. gloan, arm. mod. gloan, Troude, vannetais glan; irl. oland, olann, Corm. Tr., p. 131, Wind., Wört., p. 721; cf. grec ξρ-ιο-ν « toison »; sanscr. ūrna, id.; latin vell-us, lāna (\*vlā-na); goth. vulla; slav. vlŭna. Dans l'irlandais olann, le v initial s'est fondu avec la voyelle suivante: cf úrde = gall. gwyrdd, voir Zeuss, p. 35.

Gúlát, royauté, principauté, pays. — Juv., p. 396, P. 19. — Issit pádiú itáu gúlát (en marge). — Contexte:... Cunctis genitoris gloria uestri, Laudetur, celsi thronus est cui regia caeli. — Gallois gwledig « chef suprême », gwlad « pays », Spurrell; irl. flaith « domination et prince », Wind., Wört., p. 552, Zeuss, p. 250.

Gulcet, ornements de fête. — C. C. I, p. 15, nº 72. — Gl. agipam. — Contexte: Episcopo liceat commendare uestimentum quo utitur et agipam et taxam. — V. guelcet.

Gúléd, banquet, fête. — Juv., p. 412, P. 86. — Pompae gúléd. — Contexte: Dum pergunt, laetae transcurrunt omnia pompae. — Gallois mod. Gwledd, Spurrell; irl. fled. « repas de cérémonie », Senchus Mor, t. III, p. 18, O'Donovan, suppl. à O'Reilly.

Gulip, mouillé, humide. — Juv., p. 405, P. 60. — Fluctibus in liquidis gulip. Liquefacta (timore) gulip. — Voir

guilp.

Guo. — C. C. V, p. 28, n° 157. — Gl. motulavit. — Contexte: Zacharias... novem mensibus motulauit — i. e. mutulavit (xxvii, 11, W.). — Guo mot commence. — Guo — C. C. V, p. 1, n° 2. — Gl. industria — Si quis de industria occiderit (Exod., xxi, 14); vulg. per industriam.

Guo. — Prép. et préf. verbal, Zeuss, p. 661, 904, 907. Ebel, Beitrage, 1, 309, irl. fo; cf. grec ὑπό; goth. uf, Curtius, gr. E., p. 290. Cette particule se combine avec -im « ambi », avec do, etc. Zeuss, p. 906, 908.

Guobri, considerable, élevé en dignité. — Ox., 1 (Ov.), p. 1058, 40°. — Gl. gravis. — Contexte: permanent et cœpto stat gravis ille loco. — Composé de guo = irl. fo, et de bri = brig; irl. anc. brig « valor », Zeuss, 917, Wind., Wört., p. 403; cf. gall. mod. gofri « gloire », Spurrell: voir bientinion et bricer; cf. russe bereg « montagne ».

Guobriach, plus sage, plus grave. Ox., 1 (Ov.), p. 1055, 37°. — Gl. sapientior. — Contexte: seu te forte juvat sera et sapientior aetas. — Comparatif de guo-bri. Le comparatif est en ach en gallois, en och en armoricain et dans certains cantons de la Cornouaille armoricaine en ach, en a ou e en cor-

nique. V. Zeuss, p. 298.

Guocelesetice, chatouillé. — M. C., p. 401, fol. 12, a. b. — Natoid-guocelesetice. — Gl. nulla titillata « qui n'était pas chatouillée ». — Contexte: quod femina... nulla prorsus inuidia titillata uirginem (i. philosophiam) complexa constrinxerat, E., 46. — Dérivé en -etic- d'un thème en as; cf. gallois go-glais « chatouillement », go-glais et go-gleisio « chatouiller », Spurrell.

Guodes, haīr. — C. C. V, p. 36, n° 201. — Gl. hodio habentes. — Contexte: crudeles, hodio habentes bonum (xxxvii, 30, cit. 2 Timoth., 3, v. 3). — Guod = irl. fod (fo + od) et ces « haïr »; gall. cassau « haïr »; Cathol. caset, id., arm. mod. casaat, id., cassoni « haine », Troude; irl. cais, O'Cléry; ces = \*cad-ti; cf. v. germ. hata « haïr ». M. Stokes étend la glose sur bonum, et la décompose ainsi: guod = goud, anc. sax. god et ces pour ceseion « qui haïssent ». La glose est nettement sur odio habentes, et de plus, une pareille composition, avec un mot qui ne paraît pas celtique, manque de vraisemblance.

Guodeimisauch, vous avez souffert. — Ov., 1 (Ov.), p. 1057, 39°. — Ni cein guodeimisauch. — Gl. non bene passae, voir cein. — Guodeimisauch, 2° pers. du pl. prét. primaire en s, Zeuss, p. 525; gall. mod. goddef, godde faint « patience », Spurrell; Cathol. gouzaff « souffrir », arm. mod. gouzañv, Troude; irl. fo-deimim « je supporte », foditiu, Zeuss, p. 800, racine dam? cf. dometic. V. Curtius, gr. E.,

p. 232.

Guogaltou? — M. C., p. 409, fol. 61, b. b. — Gl. fulcris? — Contexte: ipsa etenim fulcris redimicula nectere sueta, E., 331.

Guoguith, vaincu. — Ox., 1 (Ov.), p. 1058, 41°. — Gl.

victus. — Contexte: Minus a bove victus erat. — Composé de guo = irl. fo (sub), et de guith = \*vic-t « battu »; cf. irl. fichim « je combats », prét. rofich, fich « combat » Windisch, Wört., 547, 548; cf. lith. veik-ti « forcer »; latin vic-tu-s, per-vic-ax. Voir Curtius, gr. E., p. 107. On a rapproché de ce mot le gallois gueith « opus, proelium »: ex. gueith Vadon « proelium badonense ». Mab., 2, 379. On a comparé l'armor. Guet. « Quam victoriam Alani in silva quæ vocatur Nemet, usque hodie Cornubienses Guet Ronan vocant. Chart., a. 1031, ap. Dom Mor., p. 367; Zeuss, p. 1058. Il est possible qu'ici guet n'ait pas ce sens. Le gallois suppose une forme plus ancienne vec-t.

**Guohete?** — C. C. IV, p. 20, nº 100. — Gl. *probum*, var. lec. *pravum*. — Contexte: Patricius non oportet iudices tam ueloces esse in iudicio donec sciant quod probum fiat, quod dictum est. Noli iudex esse cito.

Guohi, guépes, bourdons. — Bern., p. 8, nº 40. — Satron uel guohi. — Gl. fuscos. — Guohi = \*vox-i, voc. corn. guhienn « vespa ». Ce mot est spécialement apparenté au lith. vapsa, et à l'anc. haut-all. wefsa, lett. apsa, slav. vosa. Guohi suppose un thème vox. L'x donne une aspirée en breton: cf. uhel « élevé » = uxello (Uxello-dunum). Le p est devenu c et il y a eu métathèse, comme dans les langues du Nord. De même pour ucher « vespera ». Ce n'est pas aux formes latines, comme on l'a fait jusqu'ici, qu'il faut comparer ces mots, mais aux formes germaniques et slaves: cf. latin vespa. V. Curtius, gr. E., p. 382.

Guoifrit? — Ox., 1 (mens.), p. 1060, 23<sup>a</sup>. — Guoifrit nun.

Guoliat, chevelue. — C. C. V, p. 38, nº 215. — Gl. comata. — Contexte: alii criniti incedunt, ne vilior habeatur tonsa sanctitas quam comata (xxxix, 3, W.). — Guoliat = guoltiat, dérivé en -at de guolt « chevelure »; gallois mod. gwalt, Spurrell; corn. gols; irl. folt, Wind., Wört., p. 562.

Gúolleúni, le couchant. — Juv., p. 411, P. 84. — Bét circhinn ir gúolleúni. — Usque sub occiduum coeli. — Dérivé en i d'un thème guolleuin. La voyelle précédant l'n disparaît: cf. gallois mechny « vadimonium » qui, comme Zeuss le remarque, suppose un thème mechin, Zeuss, p. 815; cf. gallois Lewin « occident », gorlewin et gollewin, Spurrell. Ce mot ne nous paraît pas devoir être comparé à golou « lu-

mière ». Le sens s'y oppose. Le gallois Llewin et gorlewin surtout ne peuvent s'expliquer par golou; cf. irl. laigim « je me couche », laige « action de s'étendre » ou folaigim et fullugaim « je cache », Zeuss, p. 874, Wind., Wort., p. 651. L'eu de guolleuni est pour ou = au; ou est devenu eu par suite de l'influence de l'i du suffixe -in. Cf. goulou et gueleuiff, Catholicon. Guolleuni suppose une forme ancienne vo-lagini. L'a s'est allongé par suite de la chute du g; ā long en gallois donnant au, nous avons eu guollauin et guolleuin. Guolleuni signifie donc « coucher ou se cacher ».

Guolou. — V. diguolouichetic, Douolouse.

Guollung, vide, libre. — Juv., p. 406. P. 64. — Uacuum guollung -l. ruid. V. ruid. — Dérivé en -ng. Pour -ng: cf. teilwng « digne », irl. anc. tualang, Zeuss, 127, 838, 904, 905; Cathol. gollonder « uuyder », gollo « uuyde », golloet « uuydez »; arm. mod. goullo, Troude; gallois gollwng « délier, laisser, délivrer », gollyngdod « absolution, délivrance », Spurrell; cf. irl. mod. folam « vide », folamaigim « je vide », O'Reilly; guollung — vo-lam-c: cf. gall. ebrwng; corn. hembron « ducere », et arm. ambroug, Zeuss, p. 838.

Guomone[t], territoire, domaine. — C. C. V, p. 45, nº 249. — Gl. in territorio. — Pour le contexte, voir dicom; cf. irl. muntar, muinter « familia », Zeuss, p. 241, Wind., Wört., p. 699, muin-tire « famula », O'Reilly; gall. mod. muneru « diriger, gouverner », muner « gouverneur ». Pour u gallois — o, cf. v. bret. guo-mon-im et go-funo « promettre ».

Guomonim, promettre. — C. C. V, p. 9, nº 38. — Gl. pulliceri, vulg. polliceri. — Contexte: Si nolueris polliceri absque peccato eris (Deut., xxiii, 22). — Infinitif en im, composé de guo = irl. fo, et de mon, racine MAN. Voir Curtius, gr. E., p. 312; cf. gallois go-funo « faire un vœu », go-funad « promesse, vœu ».

Guopell, selle, couverture. — Ox., 2 (pens.), p. 1062, 43°. — Gl. ultia. — Contexte: sambuca... et ultia quae pertinet

mulieri. — Voir gua-peli.

Guor. — Préposit et préfixe verbal. Formes variées guor, guer, gur, guar; gall. mod. gor, arm. gour, guer; irl. for; gaulois ver, Zeuss, p. 895. Pour la combinaison avec les autres particules, v. Zeuss, p. 906-908; cf. Ebel, Beitr., 1, 309, Curtius, gr. E., p. 290.

Guorail, sourcils. — Bern., p. 4, nº 9. — Gl. supercilium. — Guorail « sourcils », de guor = irl. for « sur », et de ail. Voir ail.

Guorcerdorion, vagabonds, errants. — C. C. V, p. 38, nº 212. — Gl. circumcellionum. — Contexte: Qui sub habitu monachorum usque quoque vagantur (xxxix, 3, W.). — De guor — irl. for, et d'un dérivé en -ur de cerd « marche, chemin ». Voir cerdam « vado ».

Guordiminntius, ne voulant pas. — Ox., 1 (Ov.), p. 1057, 39°. — O'r guirdiminntius. — Gl. invito. — On peut lire -minnaus, -minnaul, ou -minntiu. En tous cas, le sens n'est pas douteux. Nous sommes en présence d'un composé de guor = irl. for, de di privatif et d'un dérivé d'une racine menmin-; cf. gall. myn « désir, volonté », Spurrell; arm. mod. menna « vouloir », Troude, irl. menme « pensée », racine MAN: lith. min-iù « je pense »: anc. haut-all. minna « amour »; latin men-(t)-is, miner-va, etc. V. Curtius, gr. E., p. 311, 312, 313.

Guorennieu, fractions. — Ox., 1 (mens.), p. 1060, 22<sup>b</sup>. — Is xxx ha guorennieu guotig « il y a trente onces et des fractions ensuite ». — Cf. renn « quart », Cathol.; guorenn serait une subdivision du renn. V. rann. Zeuss, p. 688, traduit: adfundere postea.

Guorimhetic, très perçant, très fin. — Ox., 1 (Ov.), p 1055, 38°. — In ir guorimhetic sur: in arguto. — Contexte: flammaque in arguto saepe reperta foro. — Paraît composé de guor — irl. for et de rim « pointe », Spurrell.

Guos, caution. — C. C. V, p. 34, n° 185. — Gl. ratas. — Contexte: accepi stipulationes et ratas et signa forinsecus (xxxvi, 5, citing Jeremiah, 92, V, 11). Peut-être est-ce simplement le latin vas, emprunté. M. Stokes y voit la première syllabe de gwestlou « gages », qu'il rapproche du grec ἀ-Fεθ-λον; gwestl = \*ved-tla. M. d'Arbois de Jubainville donne gwestl = vad-tl = \*vadi-tlo-n. Mémoires de la Société de linguistique de Paris, t. IV, fasc. 3, p. 264. V. Curtius, gr E., p. 249. — C. C. V, p. 32, n° 174. — En face: Disputatio Romana dicit. Quatuor comitantur debita, ratae (ms. rate), stipulationes, testes idonei scriptio (xxxiii, 4, W.).

Guotan, dessous. — Ox., 1 (mens.), p. 1060, 23. — guotan amcib. — Composé peut-être de guo = fo, et de tan « dessous », d'une façon analogue à di-dan pour di-tan.

Guoteguis, fit taire, arrêta. — C. C. V, p. 29. n° 161. — Gl. compisacit. — Contexte imprimé: Christus male facientes in templo flagellis compescuit et ejecit (xxviii, 13, W.). — 3° pers. du sg. du prétérit primaire en s, ind. act., Zeuss, p. 521, 522, composé de guo = irl. fo, et d'une racine tav; cf. gallois taw « silencieux, tranquille », tewi « se taire », Cathol. teuell « se taire », arm. mod. tavel, Troude, vannetais tawein « se taire, cesser » (en parlant de la pluie); irl. tó, túa « silencieux », tóaim « je me tais », Wind., Wört., p. 829, racine TVS suivant Fick. V. Kuhn's Zeitschr., 22, p. 373.

Gúotig, après. — Ox., 1 (mens.), p. 1060, 22<sup>b</sup>. — Há guorennieu gúotig. — Adverbe et préposition: gall. anc. guetig, Cod. Lichfeld, p. 619, gall. moy. gwedy, Mab., 1, 13, gall. mod. gwedy, Spurrell, corn. wose, R., 226, woge, D., 834, Cathol. goude, arm. mod. goude, haut-vannet. guédi.

Zeuss, p. 688, 689.

Guotric, diffère. C. C. V, p. 44, n° 242. — Gl. difer. — Contexte imprimé: Si debitor inrogandus vel exigendus est, differ (xlii, 4, W.). — Impératif 2° pers. du sg.; gall. mod. godrig « retard », Spurrell, trigo « tarder », du latin tricae, tricări, intricare, extricare.

Guotricusegeticion? — Juv., p. 392, P. 3. — Nouinnguotricusegeticion « c'est-à-dire dans les délais nécessaires à l'accouchement »? En marge en face de: Nec delata (leg. dilata) diu venerunt munera prolis. — Guotricu paraît être le pluriel de guotric « délai ». V. guotric; egeticion pour echeticion, dérivé en -etic d'ach « action d'engendrer »: ach « race »; cf. achmonou; gall. mod. eigio « engendrer, mettre au jour », cigiol « prolifique », Spurrell. L's seul présente des difficultés; il est possible qu'il soit pour es = ex.

Guotroit, vous trayez. — C. C. V, p. 36, nº 199. — Gl. demulgitis. — Contexte imprimé: Canes muti non possunt latrare, vos demulgitis lac ovium et comeditis eas (xxxvii, 22, citing Isaias, 57, v. 10). — 2º pers. du plur. prés. ind. act.; gall. mod. godro « traire », Spurrell, Cathol. gozro, arm. mod. gōro, Troude. Pour la racine cf. irl. trágud « épuisement ». Wind., Wört., p. 844; irl. mod. traogam « je vide, je fais écouler », O'Reilly. Guotroit, à côté de trágud, suppose un présent, 1ºº pers. ind. act., gadélo-breton: \* vo-trāgim.

Gupar, séparé, éloigné. — C. C. V, p. 37, nº 208. — Gl.

remotis (xxxix, 3, W.). — Cf. guparol gl. theorica, guparth, Lux., gl. remotus, im-guparton, gl. se abdicant, C. C. V, gupartolaid, gl. privilegia, C. C. V. Gupar et guparol sont des gloses de seconde main. Ce mot est composé de gu = quo et d'une racine que nous retrouvons en composition dans l'irlandais des-cert « le sud » (m.-à-mot, partie à droite), Wind., Wört., p. 474, gallois deheu-barth, id. La comparaison avec l'irlandais ne permet pas de supposer un emprunt au latin partiri, par[ti]s. On ne peut même pas supposer une parenté aux deux racines, le p initial ario-européen ayant disparu des langues celtiques. M. Stokes a supposé que le p était pour th, et comparé le gallois gwyddorol « scientifique ». Le simple rapprochement avec les gloses identiques ou semblables enlève toute vraisemblance à cette hypothèse.

Guparol, abstrait, séparé. — C. C. V, p. 37, n° 209. — Gl. theorica. — Contexte: in sola contemplatione theorica viventes perseverant (xxxix, 3, W.). Voir gu-par.

Guparth. — Lux., P. 1, 1. 10, 353. — Gl. remota

« séparée, éloignée de ».

Gupartolaid, privilèges. — C. C. V, p. 27, n° 149. — Gl. priuilegia. — Contexte: cum privilegia singulorum non possint legem facere communem (xxvi, 3, W.), — Pluriel en ed de gupartol, dérivé en -ali de gupart.

Gur, homme. — M. C., p. 390, fol. b, a. — Irgur hunnoid i. mercurius (gl. celebrat) « cet homme là, celui-là ». — Pour le contexte voir emid. — Gall. mod. gwr, Cathol. gour hac ozech, tout ung « homme » uir; irl. fer; latin vir, virtū-s, sanscrit vīrá-s « héros », goth. vair. Curtius, gr. E., p. 307.

Gur? — C. C. V, p. 15, nº 73. — Gl. ultro. — Contexte: sic is qui ultro ambit.... procul dubio repellendus (ii, 13, W.).

Gurclut, très connu, évident. — C. C. V, p. 39, n° 220. — Gurclut erdirh. — Gl. mali evidentis (glose de seconde main). — Contexte: abbas ita degeneravit ob opere Dei ut mereatur... fornicationis crimine non suspectionis sed mali evidentis honerari (xxxix, 7, W.). — Composé de gur = guor = irl. for, et de clut; cf. irl. cloth « renommé », clú « gloire », gallois anc. clot « gloire »: nom propre Clot-ri, Zeuss, p. 859; grec χλυ-τό-ς, etc. V. Curtius, gr. E., p. 151; cf. Cluto-rigi (Inscript. Brit. Christ. Hubner).

Gurehic, de femme. — Ox., 2 (pens.), p. 1062, 43°. —

Strotur gurehic — Gl. sambuca « selle de femme ». — Dérivé en ic de gurach « femme »; gurehic est sans doute pour gurechic (a altéré par l'i suivant); gurac est un dérivé de gur « homme », cf. voc. corn. grueg et freg « femme », gallois moy. gwreic « femme », Mab., 1, 4; gallois mod. gwraig, Cathol. grueg, arm. mod. greeg, groucg, Troude; irl. Frace, O'Davor. V. Zeuss, p. 848.

Gurlimun, polir, séduire. — C. C. V, p. 11, nº 51. — Gl. diliniti. — La terminaison manque sans doute. — Pour le contexte voir dogurbonnev. — De gur = guor = irl. for, et de limun = irl. slemon « lubricus », Zeuss, 977, slemon, Gord., p. 68; gallois mod. gorlyfnu, Spurrell. Pour la racine, voir Curtius, gr. E., p. 372.

Gurpait, lisez gurthait, fuseau. — Lux. P. 1, 1. 15, 357. — Gl. fusam. Voir guirtitou.

Gurprit, superstitieux. — C. C. V, p. 19, n° 95. — Gl. superstitiose. — Contexte: hoc carnale delictum, quod committunt, etiam vindicare quadam superstitiosa temeritate nituntur (xi, 5, W.). — De gur = guor = for, et de prit; Cath. pridiry « penser, méditer », arm. mod. prederi « appréhension », vannet. predi, perdi; dibreder, diberder « sans souci », gallois pridery « anxiété », pryder « sollicitude », Spurrell.

Gurre, sommet, le dessus. — C. C. V, p. 49, n° 273. — Gl. fulciuntur. — Contexte: ecclesia et regnum a mundialibus constituantur et fulciuntur (xlviii, 1, W.). — Cf. Cath. gurre « superficies, pinnaculum », gorreif « tollam », gurren « levare, extollere », gōrreom « tollemus », Buh., 42, 17, 54, 22: arm. mod. war-c'horre « par dessus », gouren « lutter », Gorré-kèr (nom de la ville haute à Quimperlé), corn. gorre « ponere », P. 50, Zeuss, p. 905. M. Stokes y voit un mot composé de guor et de ren « agere, ducere ».

Gurstli, informer. — C. C. V, p. 36, n° 200. — Gl. informetur. — Texte imprimé: Decernimus, ut discat, quot doceat, reformetur quod teneat. — Mot inachevé. (xxxvii, 23, W.). Voir glanstlinnim.

Gurt, contre. — Ox., 1 (Ov.), p. 1057, 39<sup>b</sup>. — Gurt paup. — Gl. consistes (i. e. contra quemvis) « contre chacun ». — Gall. mod. wrth, corn. worth, ort, Cathol. ouz, arm. mod. oz, ouz, vannet. doc'h = di-orz = di-wrt; irl. fri, frith, en composition, Zeuss, 648, Wind., Wört., p. 575.

Gurth. — Préfixe verbal. Voir ut-gurth conetic. Voir gurthdo.

Gurtharet, qui est sur le ventre. — Ox., 2 (pens.), p. 1062, 43°. — Gl. appetitorium. — De gur = guor = irl. for, et d'un dérivé en -et de tar « ventre ». Voir tar « ventre ».

Gurthdo, contre ces choses. — Juv., p. 390, P. 3. — Obsistit i. gurthdo resistit, gurthdo « contre ces choses-là», Zeuss, p. 382. — Contexte: nomine Johannem hunc tu uocitare mementi Olli confusa respondit mente sacerdos Emula promissis obsistit talibus ætas Nec sonibus foetus poterit contingere fessis. — En gallois moyen on ne trouve pour le pronom suffixe de la 3° pers. du pluriel que dunt et unt, actuell. dynt et ynt. Le cornique a de et da, l'armoricain dè et do. Do contient sans doute la préposition et un pronom suffixe; o correspond à l'irlandais u: impu « circum eos », etarru « inter eos », leo « avec eux ». En irlandais c'est le pronom accusatif, v. Zeuss, 335, 382, 383. Etarro paraît être pour etar-so, impu = imb-su; cf. goth. sa, fém. sô; sanscr. sa, sa-s, fém. sā; anc. latin, acc. su-m, sa-m; grec δ, à, ħ. Voir Curtius, gr. E., p. 394, 395.

Gutan, sous? — Ox., 1 (mens.), p. 1069, 22<sup>b</sup>. — Ir nimer bichan gutan ir maur nimer « le petit nombre sous le grand nombre ».

Gutric, diffère. — C. C. III, p. 18, n° 89. — Gl. defer. — Contexte; si debitor inrogandus uel exigendus defer. En marge ... ffer pour differ? — Voir guotric. M. Stokes, cite à propos de ce mot le moyen breton hep trig « sans tromperie ». Dans trig le g se prononce comme un j ou un che français et est emprunté au français triche. Le Cathol. écrit très souvent g pour j.

## H.

Ha. V. ac. — Ox., 1. — Hac = ac. Voir ac — Ha crip. V. crip.

Ha, o! — Ox., 1, 37<sup>a</sup>, 39<sup>a</sup>. — Ha hir etem. — Gl. instita longa! Ha arcibrenou, gl. o sepulti. Voir a exclamatif.

Habeinn? — Ox., 1 (mens.), p. 1060, 22<sup>b</sup>. — Hoid hoitou houbeinn atar habeinn, cihunn, irl.?

Hac. — Voir ac ∢ et ».

Hacboi? — Ox., 1 (Ov.), p. 1056, 39°. — Gl. excutiendus erit pulvis. — Zeuss propose deux hypothèses: 1° hac = gallois hacio « couper », et boi, composé de b signe du futur et de oi, terminaison de la 2° pers. du sg., aujourd'hui wyt; 2° hac « et », et boi « sera », 3° pers. du sg. du subj.; boi gloserait erit. La première hypothèse est insoutenable: hacio est emprunté à l'anglais hack; b ne peut pas être le signe du futur, par la raison que l'f armoricain qu'on a donné comme sorti d'un b a une tout autre origine et qu'il n'y a pas trace de ce futur dans les dialectes britanniques. La seconde est acceptable: hac boi « et sera ».

Hacen, et cependant. — M. C., p. 405, fol. 43, b. a. — Aliquid hacen. — Gl. habebas ou plutôt at. — Contexte: domus tibi deerat, at habebas: pecunia superabat, at egebas, E., 177. — Gallois moy. hagen « tamen », Mab., 1, 1; arm. moy. hogen, hoguen, Buh., 192, 11, 6, 25; paraît composé de ha « et » et de ken, gall. kyn; corn. ken, kyn, armor. en composition quen.

Haelhucar, nom propre. — C. C. I, Old-Bret. gloss., p.V. — Nom de l'abbé qui autorisa le moine Ardeboc à copier les canons que nous trouvons dans le manuscr. 12021 de la biblioth. nationale; composé de hael, voc. corn. hail « largus », gallois hael « généreux », Spurrell, et de hu-car « bienveillant, aimant »; Cathol. hegarad « bégnin »; hu, ho = irl. suso, préfixes, Zeuss, p. 863; cf. sanscrit. su- préfixe. V. Curtius, gr. E., p. 375. Pour căr: cf. armoricain kar « parent », kerent « parents », kari, karout « aimer », Troude; gall. carant, ceraint « parents », caru « aimer », Spurrell; irl. cara, gén. carat, Zeuss, 255, Wind., Wört., p. 413, caraim « j'aime »; cf. Carantonus, Auson., Carantillus, Inscr. Grat., 8, 2, etc., Zeuss, p. 4; cf. Haelhocar, a. 832, 868, p. 23. Ran-hocar, a. 876, p. 297, Chart. Red.

Hair, carnage. — Ox., 2 (pens.), p. 1063, 45°. — Gl. cladis. — V. air.

Haloc, sombre, souillé. — C. C. V, p. 20, n° 107. — Gl. lugubri. — Contexte: Quidam puer moriens visus est matri non una vice in veste lugubri sitiens et esuriens (xv, 6, W.). — Dérivé en -āc de hal; cf. halou, Ox., 2, gl. stercora, gall. mod. halog « souillé », Spurrell; irl. salach « sordidus », sail, gl. labe, Sg., 52°, 4; anc. haut-all. salo « sombre » Stokes.

**Halou,** saletés, fumier. — 0x., 2 (pens.), p. 1063, 44°. — Gl. stercora. — Pluriel en ou = au. Voir haloc.

Ham, v. ha, v. ma. — Ox., 2, p. 1060, 41<sup>b</sup>. — Ham hol enep et totam meam faciem « et toute ma face ». — Composé de ha « et », et de l'adject. possessif suffixe de la 1<sup>re</sup> pers. du sg. V. Zeuss, p. 389.

Han, autre, different. — M. C., p. 407, fol. 51 a. a. — Gl. alium. — Contexte: fluuius qui Tanais putabatur quem Demodamas dux transcendit aliumque esse perdocuit, E., 240. — Cf. irl. sain « different », Zeuss, p. 233, ni sain cachhae hi Cr. « non diversus quisque eorum in Christo », Wb., 19.

Hantertoetic, à moitié couvert. — Lux., P. 1, l. 18, 359. — Gl. semigilati (= semicelati?). — Composé de hanter, voir hanther, et de toetic, part. pass. pass. de toi « couvrir »; cf. gall. bou-tig, gl. stabulum, voir bou-tig. Si on prenait semigilati à la lettre, on pourrait comparer l'irlandais tagaim « je soude », O'Reilly.

Hanther, moitié. — Ox., 1 (mens.), p. 1060, 22<sup>b</sup>. — Dou punt petguar hanther « deux livres quatre et demie ». Voir anter-metetic.

Hataned, plumes. — Ox., 1 (Ov.), découvert par M. Bradshaw. Beitr., VIII, p. 374. — Hi hataned. — Gl. opus: « ses plumes ». — V. attanocion.

Hegit? — Ox., 1 (mens.), p. 1060, 22<sup>b</sup>. — Ir pimphet eterinn diguormechis Lucas hegit hunnoid.

Héitham, extrémité. — Ox., 1 (mens.), p. 1060, 23°. — bihéit héitham « jusqu'à l'extrémité ». — Superlatif de het « longueur »; gallois mod. hyd « longueur », Cathol. het, id., arm. mod. hed, id.; sert aussi de préposition en gallois et en armoricain; irl. seta « long », Wind., Wört., p. 772; irl. mod. séada, O'Reilly; cf. cihitun.

Helabar, éloquent. — Eut., p. 1054, 8<sup>a</sup>. — Gl. graecus. — Composé de he = ho, hu. V. haelhucar, et de labar « qui parle ». V. Darleber; gallois hylafar, Spurrell; arm. mod. hélavar, Troude; irl. su-lbair, Zeuss, p. 93.

Helcha, chasser.— M. C., p. 403, fol. 39 a. b. — Inhelcha. — Gl. in uenando « en chassant ». — Contexte: cum quidam in uenando jaculum intorsit, E., 150. — Gall. hela « chasser », Spurrell, Cathol. hem-olch (\*ambi-selg), id.; irl. selg « chasse », selche « chasseur », Wind., Wört., p. 767. Pour

in avec l'infinitif jouant le rôle de participe présent, voir Zeuss, p. 538: c'est la formation ordinaire en gallois. Le vannetais l'emploie à l'exclusion de toute autre, en faisant suivre in de un: ex: en ur laret « en disant », mot à mot « dans un dire ». Le corn. et les autres dialectes préfèrent des formes dérivées de uurt, gurth.

Helgha, chasse. — Ox., 1 (Ov.), p. 1055, 38°. — Helghan. — Gl. venare « chasse toi ». — Sed tu praecipue curvis venare theatris. — 2° pers. du sg. de l'impér. prés. act., suivi du pronom suffixe ti de la 2° pers. d'un verbe dénom.: Pour ti renforçant, voir Zeuss, p. 375, 380, 385, 390. La voyelle a persiste en armoricain aujourd'hui encore à la 2° pers. du sg. de l'imp. des verbes dénom., et souvent à la 3° pers. du sg. de l'ind. prés. actif; helgha suppose une l'e° pers. du sg. du prés. de l'ind. act.: \*selgagam.

Hencassou, antiquités. — Juv., p. 402, P. 49. — Monimenta i. hencassou. — Contexte: Incipit, his ueteris scripti monimenta retexens. — Pluriel de hencass pour sen-ec-ass; cf. irl. senchas « ancienne histoire », Zeuss, p. 787, senchas mor, Corpus Juris des Irlandais, on the mann., 11, p. 24 et suiv.; plur. senchassa, senchaissi « antiquitates », Wb.. 28°, 31°, Zeuss, p. 788; cf. latin sen-ec-s (senex), sen-eca, sen-ec-io[n]; goth. sin-eig-s « vieux »; sanscrit sana-ká-s « vieux, vénérable », grec «vo-s « vieux », Curtius, gr. E., p. 311; gallois hen « vieux », Spurrell, Cathol. henaff « l'aîné », arm. hen, id., Henaff, Hénanff (noms propres); irl. sen « vieux », Zeuss, p. 858, Wind., Wört., p. 767; cf. Seno-magli, Hübner, Inscr. Brit. Christ., Seno-mago, nom de lieu, table de Peutinger-Desjardins, géogr. de la Gaule, p. 528.

Hendat, aïeul. — Ox., 2 (pens.), p. 1062, 43b. — Gl. auus. — Composé de hen « vieux », et de dat pour tat « père »; gallois tad « père », hendad « grand-père ». Spurrell; Cath. tat « père », arm. tad; tchèque táta « père », lit. téta « petit-père, papa » (diminutif); latin tata, id., grec τέττα, id.; cf. goth. attan? Curtius, gr. E., p. 225.

Henmam, grand'mère. — Ox., 2 (pens.), p. 1062, 43b.—Gl. habita (avita). — Composé de hen « vieux », et de mam « mère »; cf. gall. henfam « grand'mère », Spurrell, mam « mère »; Cathol. mam, arm. mod. mam; cf. latin mamma « mère, mamelle »; grec μάμμα; μάμμη, « mère » (attique), μαῖα (dor). « grand'mère, mère », en parlant aux femmes

ågées. Tous ces mots supposent une racine ma; cf mater, irl. máthir, etc. V. Curtius, gr. E., 333.

Hep, sans. — Ox., 1 (Ov.), p. 1056, 38b. — Hep amgnaubot. — Gl. sine mente. — V. ep.

Hepcorim, privation. — Bern., p. 9, n° 44. — I hepcorim. — Gl. cassum « en privation de ». — Contexte: nunc cassum lumine lugent. Æn., II, 85. — Hepcorim forme infinitive, composée de hep comme préfixe: cf. prépos. hep « sans », correspondant à l'irl. sech (cf. lat. secus). Ex.: nad sechmalla « non omittit », Zeuss, p. 878; et de côrim « mettre de côté »: cf. gall. mod. hebgori « mettre de côté », hebgor « dispensé de », Spurrell; irl. cor « lancer, chasser », cuirim, sens très variés comme l'anglais I put, Wind., Wört., p. 447, 457.

Hepp, dit. — M. C., p. 400, fol. 11 a. a. — Hepp Philologia. — Gl. pertulerim. — Pour le contexte voir enuein. — M. C., p. 402, fol. 13 a. a. — Hepp philologia. — Gl. noscere. — Contexte: Da pater ætherios mentis (mentem, E.) conscendere coetus Astrigerumque sacro sub nomine noscere coelum. — M. C., p. 402, fol. 14 b. a. — Hepp Marciane. — Gl. uicit. — Contexte: His me camena uicit, E., 54. — M. C., p. 400, fol. 11 a. a. — Hepp philologia. — Gl. intellexeram conspicari. — Gall. mod. eb, Spurrell, ateb « réponse »; irl. anc. insce « conversation »; lith. sak-y-ti « dire »; anc. haut-all. seg-jan, sag-ê-n « dire », anc. lat. insectiones « narrationes »; grec ξ-σπ-ε-τε, Curtius, gr. E., p. 467. Hepp = \* seqv.

Herúid, selon, suivant. — Juv., IV, 388, VII, 411. — Herúid dúiútit « suivant la divinité » (en tant que Dieu). — Contexte: in alto volavit... usque ad deum oculos habens acutos, eo quod ipse narrauit nationem Christi. — Gallois herwyd, Mab., 3, 297, gall. mod. herwydd « cause, occasion », o herwydd « en raison de », Spurrell, corn. herwyth, O, 1320; Cathol. hervez, heruez, Buh., 98, 16, 100, 10, arm. mod. hervez, herwé, bas-vannetais herué et reué, Zeuss, p. 689. Heruid servait aussi de conjonction « suivant ce que, comme », Zeuss, p. 737.

Hestaur, setier. — Ox., 1 (mens.), p. 1060, 22<sup>b</sup>. — Hi héstaur mel; is trimuceint hestaur mel. — Hestaur du latin sextārius.

Hestoriou, setiers. — Ox., 1 (mens.), p. 1060, 22b. — Ad

libram olei, i. ir hestoriou oleu « dans les setiers d'huile ».—Pluriel de hestaur.

Heuanemdoguot, se conduire inconsidérément. — C. C. I, p. 13, n° 64. — Gl. inopportunius se ingerit. — Pour le contexte voir enterafib. — Composé de heu: comparez gallois hewiad « fanfaron », hewrach « querelle », hewyd « passion, zèle », Spurrell; de an-em, formule de réciprocité (ambiambi), arm. moy. em em, arm. mod. en, em, Zeuss. p. 899, et doguot, infinitif du verbe duc (do-uc) « porter ». L'écriture gu présente une difficulté sérieuse, à moins qu'on ne suppose un affaiblissement du c en g, rare à cette époque. Il est possible qu'il faille lire heuan adverbe « inconsidérément, en écervelé », et em doguot « se conduire ». — Ot serait peut-être pour -āt.

Heuei, pour heueith? facile. — Ox., 2 (pens.), p. 1061, 42°. — Gl. non difficile. — De he = ho, hu = irl. so-su-, v. haelhucar, et de ueith « travail? »; gall. gueith « travail », Spurrell; cf. gallois hywaith « adroit », Spurrell.

Hi, dans. — Ox., 1 (mens.), p. 1060, 23<sup>a</sup>. — Hi torr « dans la paume de la main ». — Voir in. — Ox., 1 (mens.), p. 1060, 22<sup>b</sup>. — In sextario i. hi hestaur mel « dans le setier de miel ».

Hi. — Pronon. pers. fémin. Voir hihi.

-Hihi. — Ox., 1 (mens.), p. 1060, 23°. — Hihi erguid? — Hi-hi pour in hi « dans son ». Pour hi pronom pers. fémin. et pronom possessif. V. Zeuss, p. 371, 386. Il y a une forme personnelle redoublée hihi « ipsa »; cf. irl. si. Ce pronom se trouve plusieurs fois dans les gloses sous la forme i: M. C., is-i, gl. est ea, M. C. issi-mi, gl. « ipsa » (est ea ego).

Hin, dans. — Préposit. pour in, v. in; v. cetlinau.

Hin, v. hinn. — Ox., 1 (Ov.), p. 1057, 39<sup>b</sup>. — Hin map di iob « celui-là, fils à Jupiter ». — Gl. Jove dignus. — Contexte: in cunis jam Jove dignus erat. — Pour hin, démonstr. v. hinn.

Hin, limite, extrémité. — Juv., p. 397, P. 26. — Limite leuo i. or cléd hin. — Pour le contexte voir cléd. — Beiträge, VII, p. 412, hin = irl. ind. inn « fin, tête », Wind., Wört., p. 636. On a comparé le sanscrit anta « fin », et le gothique endeis: la racine peut être lamê me, mais les suffixes de dérivation ne concordent pas.

Hinhám, le plus vieux. — Ox., 2 (pens.), p. 1063, 45<sup>a</sup>.—

Gl. patricius. — Superlatif de hen « vieux »; remarquer l'affaiblissement d'e en i par la simple dérivation. — Voir hen.

Hinn, ceux-ci. — M. C., p. 400, fol. 11 b. b. — Enuein di Sibellæ int hinn « les noms à la Sibylle sont ceux-ci ». — Gl. Erytria quæque Cumea est vel Phrigia, E., 44. — Pluriel du pronom démonstratif: gall. masc. hun, hwnn, fémin. hon, honn, plur. (et neutr.) hyn, hynn; corn. masc. neutr. hen, fém. hon; arm. hen = gall. hyn; arm. mod. heni, hini, vannet. hani; heman « celui-ci », homan « celle-ci », hinan (vannet.), honan (vannet.); hennez « celui-là », honnez « celle-là », hinec'h, honnec'h (vannet.); heman = hen-man, hennez = hen-ed; sans cela nous n'aurions pas l'h en vanmetais. Irl. se, so, sin, siu, sunt, Zeuss, p. 394, 395, 396, 397. V. hunnoid, voir gurthdo. — M. C., p. 405, fol. 43 b. b. — Ir hinn issid ille « c'est celui-là ». — Contexte : sed magnitudinis cumulatæ ut si dicas anton (cato. E.), ille cum sufficeret nomen dixisse, E., 181. — Juv., p. 411, P. 81. — Christum quem ir hinn issid Christ « c'est celui-là qui est le Christ ». — Contexte: Christus quem cunctis spondent in saecla profetae.

Hinnoid, celui-là. — Ox., 1 (mens.), p. 1060, 22<sup>b</sup>. — Ni choilam hinnoid amser? — Cf. hinn; hinnoid = hinw + id: cf. irl. su-de, side, sui-de, Curtius, gr. E., 395, voir gurthdo, Zeuss, p. 348, 349, 350; arm. hennez, vannet. hinnec'h. — Ox., 1 (mens.), p. 1060, 22<sup>b</sup>. — Prinit hinnoid « celui-là est acheté ». — Ox., 1 (mens.), p. 1060, 23<sup>a</sup>. — Ho hinnoid « de celui-là ». — Ox., 1 (mens.), p. 1060, 23<sup>a</sup>. — Is moi hinnoid « celui-là est plus ».

Hint, chemin. — Lux., P. 2, l. 18, 372. — Gl. peravia. Tidoihintou = tre-doi-hintou? — V. doguohintiliat.

Hint, sont. — Ox., 1 (mens.), p. 1060, 22<sup>b</sup>. — Semper sex i. u. hint tri pimp « sont trois cinq ». — V. int.

Hir, long. — Ox., 1 (Ov.), p. 1054, 37°. — A hir etem. — Gl. longa. — Contexte: instita longa. — Gall. hir « long », Spurrell, Cathol. hir, arm. mod. hir, Troude; irl. sir. Siegfried l'a comparé au latin sērus, malgré la différence de lav oyelle. On peut citer à l'appui vērus à côté de gwīr.

Hircimerdridou, long travail solitaire. — M. C., p. 390, fol. 4 b. a. — Nou ir hircimerdridou. — Gl. lucubrationum perennium. — Pluriel de hir « long », v. hir, et de cimer-

dri-d, composé de cimer = com-are, et de drid, substantif dérivé en -id. Voir em-drit, gl. theoricam.

Hirunn, celui-là qui. — Juv., p. 403, P. 51. — Quem hirunn. — Contexte: Oblatusque ibidem [est] quem demonis horrida uirtus Et lingua, et visu truncatum uiuere poenae. — Gall. mod. yr un « ille qui ». Voir ir et hun.

Hittoi? — Ox., 1 (mens.), p. 1060, 23°. — Ir heguin hittoi?

Hiune, once? (lis. huine?). — Ox., 1 (mens.), p. 1060, 23<sup>a</sup>. — Ir hiune? — Huine, uine — uncia.

Hloimol, qui sert à réunir. — Ox., 2 (pens.), p. 1062, 43°.

— Gl. glomerarium, dérivé de glomerum « bâton pastoral ».

— Dérivé en -āl de hloimm = \*slogman « réunion, action de réunir». Slogman est un dérivé en -man de slóg « troupe », Wind., Wört., p. 782; cf. camm = irl. ceim = cingme. L'i s'explique par la chute du g qui, la plupart du temps, laisse un i comme trace: cf. gallois llu « troupe ».

Ho, de. — Ox., 1 (mens.), p. 1060, 23<sup>a</sup>. — Hohinnoid « de celui-là ». — Voir o preposition.

Hoid? — Ox., 1 (mens.), p. 1060, 22°. — Hord hoitou? — Ox., 1 (mens.), p. 1060, 22°. — Hord hoitou.

Hol, tout. — Ox., 2 (pens.), 1060, 41°. — Ham hol enep. — Gl. totam meam faciem. — Gallois mod. oll, Spurrell; Cathol. oll, arm. mod. oll; irl. ule, Zeuss, 360, Wind., Wört., p. 864, 865. L'irlandais donne l'explication des deux l du britannique: cf. all « autre », άλλος, lat. alius. Il n'y a aucun compte à tenir de l'h, comme le montre l'irlandais. On prononce oll la plupart du temps, sans aucune aspiration. On doit rejeter toute comparaison avec le latin sol·idus; cf. plutôt goth. alls, scand. allr. V. Fick, t. III, p. 26. M. Rhys (revue celtique, t. III, p. 88), le rapproche du grec πολύς, avec chute du p ario-européen. Le sens suffirait à faire rejeter ce rapprochement. Il y a un autre mot celtique qui semble devoir être plutôt identifié avec πολύς: c'est l'irl. il « nombreux », ilar « multitude », lia « plus », gall. liaus.

Holeu, harmonieux. — Lux. — Gl. canori. — Composé de ho = irl. so, et de leu = \*ligu: cf. teu « épais » = irl. tiug = \*tigu; irl. ligur « voix, langue », Corm., p. 26, Wind., Wört., p. 663; irl. mod. liogar « voix », liogad « agréable, beau »; cf. λιγύς « mélodieux, perçant », λιγυρός. Honit, seulement, excepté.— Juv., p. 403, P.51.— Tantum

ne unquam hónit nammúi. — Contexte: Sed quicunque hominum fuerit super omnibus error, Dimitti poterit: tantum ne spiritus unquam Uocibus insana laceretur mente profusis. — Gall. mod. oni, onid « n'est-il pas vrai, excepté, sinon, à moins que », Spurrell; composé de o conjonction « si », et nit « non est »; gall. mod. nyt devant les voyelles; nit dans les prépositions absolues, nat dans les relatives; cf. irl. ni et na, nad, Zeuss, p. 735, 740, 741, 750, 751, 752. Cet élément-t nous paraît être un élément pronominal qui, joint à la négation et à la conjonction, lui donne la valeur du verbe substantif: cf. nad « non est », mad « si eritis », cit, cid « quamvis sit », Zeuss, p. 705, 711.

Houbeinn? — Ox., 1 (mens.), p. 1060, 22<sup>b</sup>. — Hoid hoitou houbeinn.

Houboit? — Ox., 1 (mens.), p. 1060, 23a. — Hou boit cihitun.

Hui, vous. — Juv., p. 396, P. 19. — Quos i. ishii. — Contexte: ..... his mox regia caeli Pandetur. Gaudete, operum quos jus[t]a tenentes Urgebit praeceps stimulis injuria saeuis. — C. C. I, p. 15, nº 73. — Aruvoart hui. — Gl. uos fascinauit. — Hui « vous » = \*svi-; gall. chwi, corn. whwy, arm. moy. huy, Cathol. hui, Buh., 202, 9; arm. mod. c'houi, vannet. hui, Zeuss, p. 370-371; irl. sib, Wb., 19º, nota angens si, sisi, Zeuss, p. 325. — M. C., p. 409, fol. 63 a. a. — Hui. — Gl. quae. — Contexte: Jam uos uerenda quaeso coeli germina Quae multiforme scit ciere (i. uocare) barbiton, E., 342.

Huil, voile. — Ox., 1 (alph.), p. 1059, 20°. — Velum. — Gallois hwyl, hwyl-brenn « måt de navire », Ebel, Beitr., II, p. 170, a confondu ce mot avec avalprenn « pommier », trompé sans doute par la traduction malus qui signifie également mât et pommier; irl. séol, all. segel? Voir Beitr., II, p. 177. Fick suppose une racine ario-européenne sagh.

Huisicou, furoncle. — C. C. V, p. 7, nº 28. — Papulas « furoncle », Du Cange. — Pluriel de huisic, emprunté au latin vesica; Cathol. huysiquenn « ampulla », arm. c'houzigel « vessie », Troude; gall. chwysigen et gwysigen, Spurrell.

Huital, ampoule, verrue. — Bern., p. 8, nº 36. — Huital uel uerrucae. — Gl. pabulae i. e. papulae. — Gall. chwidalen « ampoule », Spurrell; Cath. huezaff « souffler, enfler »,

armor. mod. c'houeza, Troude, vannetais huéheiñ. Le vannetais aspire le z provenant d'une dentale.

Hun, seul. — M. C., p. 396, fol. 9 a. a. — Ditthum. — Gl. tibi soli. — Voir dit-ti « à toi toi », hun « seul », gall. hun, hunan; corn. honan; arm. moy. et mod. hunan et unan. Hunan joint aux pronoms possessifs leur donne la valeur de ipse, Zeuss, p. 408, 409. — M. C., p. 408, fol. 51 b. a. — Mimihun. — Gl. ipsa « moi, moi-même ». — Pour le contexte voir hirou.

Hunnoid, celui-là. — Ox., 1 (mens.), p. 1060, 22°. — Hegit hunnoid. — Voir hunnuid. — Ox., 1 (mens.), p. 1060, 22°. — Dou eterinn cant hunnoid « deux oiseaux avec celui-là ».

Hunnuid, celui-là. — M. C., p. 390, fol. 4 b. a. — Ir gur hunnuid i. mercurius « cet homme là ». — Gl. celebrat. — Composé de hunnu, gall. hwnnw, v. hinn, pronom démonstratif masculin, et de -id. V. hinn.

### I.

I, elle. — Pron. pers. et possess. de la 3° pers. — V. hi. — M. C., p. 400, fol. 10 b. a. — Issi (est ea). — Gl. mortalis. — Is-i. Voir hi. — Contexte: Verum diua... uirginem coronauit præcipiens omnia, quæ adhuc mortalis aduersum uim superam in præsidium coaptarat, expelleret. E., 40. — M. C., p. 403, fol. 15 b. a. — Issimi. — Gl. ipsa « est illa ego ». — Contexte: Partes autem meae sunt quatuor, litterae litteratura litteratus litterate. Litterae sunt quas doceo, litteratura (i. sum) ipsa quæ doceo, litteratus quem docuero, litterate quod perite tractauerit quem informo. E., 57. — Iss i mi est ea ego. — Composé de iss « est », i « ea », mi « moi »; gallois mod. ys, corn. es, us, arm. eus, vannet. es, ès, Zeuss, p. 553, 554; cf. irl. is, affirmatif, et as s'employant dans les sentences relatives, Zeuss, p. 487, 488, 489.

I, dans. — Préposition pour in. V. Zeuss, p. 671; irl. in, i. — 0x., 1 (0v.), p. 1057, 39<sup>b</sup>. — Hin cetlinau ir leill. — Voir cetlinau. — Bern., p. 9, n° 43. — I hepcorim. — Gl. cussum (in cassum). — Lux., P. 1, ligne 18, 360. — I gueltiocion. — Gl. in fenosa.

Iac, en bonne santé. — C. C. V, p. 13, nº 59. — Gl.

suspite. — Contexte: De eo quod elegit episcopus successorem ipso vivente et sospite (i. 17, W.) — Cathol. yach, arm. mod. iac'h; gall. mod. iach, Spurrell; irl. ic, icc « salus », Wind., Wört., p. 614, iccthe « sanatus », Wb., Zeuss, p. 49. Le j initial s'est fondu en irlandais avec la voyelle suivante: Isu — Iesu, Zeuss, p. 49; cf. grec ιάομαι « je guéris », ια-τρός « médecin ». M. Stokes le rapproche du sanscrit ishaya-ti « il fortifie », et suppose un ancien thème \* isacca. Pour ιάομαι et ishaya-ti, v. Fick, 13,509. M. Bugge y ajoute l'anc. norr. Eir « la déesse de la santé ». Bugge, Bezzenb., Beiträge, 111, 116. Voir Curtius, Gr. E., p. 389,740.

Iar, poule. — Juv., p. 411, P. 82. — Ales iar. — Contexte: Ales uti molli solita est sub corpore pullos Ob[j]ice pennarum circum complexa fouere. — Gall. iar et giar, plur. ieir, Spurrell; Cath. yar, arm. mod. yar, plur. yér, Troude; cf. irl. mod. gearcae « un oiseau encore sans plumes »? Cearc « une poule », O'Reilly? Fick, II, p. 35, rapproche le vieux prussien karka, et le grec κέρκος (Hesychius). L'irlandais cearc pourrait être le même mot; le breton paraît différent. Pour ge, gi, donnant i en breton, cf. iort (pour iorj?) « George », Cathol.

Idolte, idolâtre ou maisons des idoles. — M. C., p. 394, fol. 7 b. a. — Inirdolte pour iniridolte. — Gl. in fanis « chez les idolâtres ou maisons des idoles ». — Contexte: dehinc illud quod in fanis omnibus soliditate cubica dominus adoratur, E., 28. — Il est probable que idolte est un simple adjectif, identique à l'irlandais idalte, gl. idolicus, Ml. 210 (Zimmer, gl. hib., p. 63), Wb., 10 (Zeuss, p. 791), dérivé en tia d'idal « idole », Wind., Wört., p. 614. M. Stokes y voit un composé de idol et de tig « maison ». La glose bou-tig, Ox., l, est une présomption contre cette hypothèse. En supposant que le g de tig fût tombé, nous aurions eu probablement tei. L'hypothèse a pour elle l'irl. Idul-taigæ, gl. fani, Sg., 66°, Zeuss, p. 855.

Ie.... — C. C. V, p. 20, n° 103. — Gl. curatusque. — Contexte: curat vulnera delinquentis abstinentia curatosque sanctificat jejunium (xii, 9, W.). — Mot commencé. Voir iechuit, iac.

Iechuit, santé. — Ox., 1 (alph.), p. 1059, 20°. — Gl. sanitas. — Dérivé en -ēt de iacc; cf. morduit « femur », Zeuss, p. 843; gall. iechyd, Spurrell, Cathol. yeched, arm. mod. iéc'het, Troude, vannetais ihiet. V. iac.

Iecol, étranger. — C. C. V, p. 22, n° 118. — Gl. alienigena. — Contexte: Judices sunt quindecim..... septimus gentilis in sua gentilitate, ut Deorum judicium Minervae et Neptuni de contentione regionis apud Cecropem actum cronica fingunt; octavus alienigena, ut Moyses consilium ab illo Jethro, alienigena cognato suo suscepit (xxi, 2). — Dérivé en -āl; composé peut-être, pour le sens, comme le latin advena: ie-c-ol « qui arrive »; cf. grec ié-vai « aller », i-η-μι (= \* ji-jā-mi); latin ja-c-i-o, Curtius, gr. E., p. 401; irl. icim « je viens »; cf. r-icim, t-icim, Wind., Wört.. p. 614.

Iectlim sis? — M. C., p. 391, fol. 5 a. a. — Gl. Apollo? — Contexte (distique d'Ennius): Juno, Vesta, Minerua, Ceresque, Diana, Venus, Mars, Mercurius, Jupiter, Neptunus, Vulcanus, Apollo. — Iectlim pourrait être un dérivé en tl-im de iacc « sain », Apollon étant le dieu de la santé; sis reste inexpliqué et présente une apparence suspecte. Pour -tl, Zeuss, p. 820.

Iehnlinn, anse. — Ox., 2 (pens.), p. 1062, 43°. — Gl. ansa. — Paraît composé de iehn = irl. ig « anneau » (iehn = iagan), et de linn « boisson »: voir oleulinn.

Illúd? — Ox., 1 (mens.), p. 1060, 22°. — Agit eterin illúd?

Im... — C. C. V, p. 36, n° 202. — Gl. Paulus, xxxvii, 36.

— Avant: non potest dicere caput pedibus, etc., 1 Corinth. (12, W., 21, 21. W.). — Mot commencé. — Im. — C. C. V, p. 23, n° 120. — Gl. iurgiorum, xxi, 7, W.), id.

Imco...—C. C. V, p. 39, n° 217. — Gl. agitet, leg. uigilet?—Contexte: quis ab insidiis luporum custodit oves, si pastoris cura non *vigilet*, quis latronibus et furibus resistit, si speculatorem non habuerit (xxxix, 4, W.). — Mot commencé.

Imcobloent, ils mettent de côté. — Lux., p. 2, l, 12. — Gl. apocant. — Le manuscrit porte omcobloent avec un signe de correction au-dessus de o. M. Rhys maintient omcobloent, en invoquant l'ancienneté du manuscrit de Luxembourg. Ces gloses n'étant pas antérieures à la fin du  $\mathbf{x}^{\circ}$  siècle, nous lisons imcobloent. Suivant M. Rhys, imcobloent est composé de im = ambi, de cob pour com, et de loent pour \*logent, d'une racine \*lagh; cf. grec  $\lambda \not\in \chi_{\circ \varsigma}$ ?

Imcomarguid, éprouver. — C. C. V. p. 13, nº 58. — Gl. expertus sum. — Contexte: quem prae ceteris hominibus

expertus sum Deum colentem (i, 14, W.). — Gallois mod. ym-cyf-ar-wyddo « se mettre au courant de », cyfarwyddo « diriger, instruire », arwyddo « montrer, signifier », gwydd « connaissance », Spurrell; composé de im = ambi, de com-are, et de la racine guid = irl. fid., anc. celt. \*vidu. V. Dorquid.

Imfer? — C. C. V, p. 26. — pis imfer. — Gl. pithonistarum. — Imfer pour infern « d'enfer ».

Imguparton, se séparer de. — C. C. V, p. 46, nº 256. — Gl. se... abdicant. — Contexte: et se mundi actibus abdicant (xlv, 13, W.). — Infinitif comme arton « latrare », à moins qu'on ne supplée: imgupartont « ils se séparent de »; cf. guparth, Lux., gl. remota, guparol, C. C. V, gl. theorica, gupartolaid, C. C. V, gl. privilegia. Voir gupartolaid.

Immet? — Ox., 1 (mens.), p. 1060, 22<sup>b</sup>. — Ni choilam immet.

Immisline, il se frottait, s'enduisait de. — M. C., p. 395, fol. 8 a. b. — Gl. allinebat. — Contexte: Denique reuibratu corpori mensis apposito irrorati liquoris allinebat ung[u]entum. E., 30. — 3° pers. du sg. prés. second act. Ce temps, en gall., est généralement en ei, en corn. en e, y, a, en arm. en e, Zeuss, p. 519; composé de imm = ambi, de s = as, es, et de lin, racine li; gall. mod. llyn « contagion », ym-lynn « adhérer l'un à l'autre », Spurrell; irl. anc. le-n-im « adhæreo », parf. rolil « adhæsit », do-linim, gl. mano, polluceo, Zeuss, p. 435; latin li-n-o, part. li-tu-s; slav. li-ja-ti « répandre ». V. Curtius, gr. E., p. 366.

Immor, davantage. — C. C. V, p. 28, n° 154. — Contexte imprimé: quamvis multo rarius (xxvii, 9, W.). — Cf. irl. in mar. — Gl. magnopere; composé de int, Zeuss, 615, 616, et de mor = már « grand ». Voir maur.

Immotetin, ballotée. — Juv., p. 413, Beiträge, VII, p. 60. — Immotetin i. pupis (gl. iactata). — Contexte: Jactata aduerso surgentis flamine venti, III, 99. — Composé de im = ambi, d'un thème mot, et d'un double suffixe de dérivation et-in = \*at-in: cf. anghredadin « incrédule » (cité par M. Rhys); gl. immottihiou, M. C., gl. gesticulationes. Pour la racine cf. irl. motugal « sensible », motugad « sensibilité », O'Reilly; cf. slav. mě-na « changement »; sanscrit ni-ma-ja-s « échange »: latin me-ā-re? Voir Curtius, gr. E., p. 324.

Immottihiou, gestes, gesticulations. — M. C., p. 398, fol. 9 b. b. — Gl. gesticulationes. — Contexte: Musis ammixtae etiam gesticulationes consonas atque hymeneia dedere tripudia, E., 38. — Pluriel pour immotigiou: cf. immotetin et l'irl. motugal.

In, dans. — Préposition et préfixe verbal. — Gall. in, yn, corn. in, yn, arm. en, e, haut-vannetais in, i; irl. in, i, Zeuss, p. 671, 672. — In préfixe se confond souvent avec en (ande), voir Zeuss, p. 905; cf. grec èvi, èv (cypr. iv); latin en-do, in; goth. in; lituan. i, Curtius, gr. E., p. 309. — M. C., p. 393, fol. b. b. — Nodos i. inircutinniou. — Gl. in condylos. — M. C., p. 394, fol. 7 b. a. — *Iniri*dolte. — C. C. V, p. 50, nº 278. — In bues. — Gl. in bobællo (leg. in bovello) (liii, 5, W.). — C. C. V, p. 45, nº 250. — In dicomit tegran. — Pour le contexte v. dicomit. — Lux., P. 1, 1. 14, 356. — In irogedou. — Gl. orgiis. — Ox., 1 (Ov.), p. 1055, 38. — In ir guorimhetic. — Gl. in arguto. — C. C. V, p. 37, nº 208. — In lin loed. — Gl. in lacuna sordida (xxxviii, 5, W.). — M. C., p. 403, fol. 39 a. b. — Inhelcha. — Gl. in uenando. — Contexte: cum quidam in uenando jaculum intersit, E., 150.

Inaatoe, il faut aller. — C. C. V, p. 24. — Nit inaatoe.—Gl. non ineundum est. — Adject. verbal de nécessité en -atoi; at-oi, itoi = irl. -ithi, -thi, Zeuss. p. 522. Inaatoe est composé de in, lat. in, et aatoe = \*ag-atoi; cf. gallois mod. aaf « je vais, j'irai », prétér. aez; aet; arm. aen « j'allais », Buh., 122, 20, et Zeuss, p. 579, 599; cf. irl. atomaig « adigit me », Zeuss, 430. V. Curtius, gr. E., p. 170, v. Beiträge, VIII, p. 318.

Inardotas? — C. C. V, p. 47, nos 263 et 264. — Inardotas escis. — Gl. flagitium. — Contexte: Latente commisso virorum non facile aliquis ex suspicionibus separandus qui utique submovebitur, si ejus flagitium detegatur (xlvi, 38, W.). — Glose marginale. La lecture ne nous paraît pas certaine. M. Stokes propose: in prép., ardotas; cf. latin ardor, irl. ardithe « accensus », et escus = lat. excusare. Tout cela ne s'appuie sur rien.

Incan, pour in cantoeller « le chandelier ». — C. C. V, p. 17, n° 84. — Gl. triforium (ix, 1). — Le texte imprimé porte ceroferarium. — Contexte: ab archidiacono accipiat

(scil. acolytus) ceroferarium cum cera ut sciat se ad accendenda ecclesiæ luminaria mancipari (ix, 1, W.). — M. Stokes complète: in cantoeller, gall. canhwyllyr « candelabrum », Davies; corn. cantuil: du latin cantela pour candela.

Incedlestnéuiom? — Lux., P. 1, 1. 13, 355. — Gl. tabe ufedis. — Rien de satisfaisant sur cette glose. M. Rhys suppose que les mots glosés sont: in tabe consedis. In préposition, ced = gall. cyd, particule indiquant collection, union, lest pour lesg « faible ». Pour neviom, cf. naues, gl. reumas, et lestnaued, gl. nausiam (Rhys).

Incorit, recherché. — C. C. V, p. 15. — Gl. quesitus. — Contexte: sicut is, qui invitatus renuit, quesitus refugit. — M. Stokes lit incoint et suppose questus pour quaesitus. M. Bradshaw pour incoint hésite entre c et t; cf. irl. cuirim « j'invite », Wind., Wört., 457, O'Reilly.

Initoid? — Juv., p. 410, P. 78. — Maculata *initoid*: extincta *initoid*. — Contexte: Sed contra illorum iam mens maculata cruore Progenie extincta domini. — *Initoid*, Juv., p. 410, P. 92. — Sur *pressus*. — Contexte: Et Judas grauiter tum conscia pectora *pressus*.

Inlenetic, enduit. — C. C. V, p. 14, n° 67. — Gl. interlitam. — Contexte: quæ... evangeliorum mola, inter litteram et spiritum separat (ii, 7, W.). — La glose repose sur une mauvaise lecture du glossateur, part. passé passif de inlenim. Voir immis-line.

Inpit tar, dartre vive, grattelle. — C. C. V, p. 7, n° 29. — Gl. impetiginem; impetigo « dartre vive, grattelle ». — Contexte: Si fractum si (ci)catricem habens, si papulas aut scapiem uel impetiginem non offeretis ea domino (Lev., xxii, 22). — La lecture de inpit tar n'est pas certaine? inpit serait emprunté à impetigo. Quant à tar, M. Stokes propose tard — gall. tarddu, bret. mod. tarza « éclater, crever », vannet. tarheïn.

Inruetir. — C. C. V, p. 30, n° 164. — En face: Vacca quoque quatuor utilitates habet, immolatur, consolatur senes, nutrit juvenes, arat in Palestina (xxix, 4, W.), inruetir insoblin. — Gloses marginales, sans référence. Ces deux gloses ne présentent aucun sens satisfaisant, si on a égard au texte: inruetir 3° pers. du sg. prés. ind. «il excite»; insoblin = gall. syflyd « mettre en mouvement »? Stokes.

Insoblin? — C. C. V, p. 30, nº 164. — Voir inruetir.

Int, sont. — M. C., p. 400, fol. 11 b. b. — Enucin di sibellae int hinn. — Gl. Erytria quæque Cumea est vel Phrigia, E., 44. — 3° pers. du plur. du verbe subst., racine i; gall. moy. et mod. ynd, yd ynt; arm. int, Zeuss, p. 545, 546, 547, 548; irl. it « sont », Zeuss, p. 487. — Ox., l (mens.), p. 1060, 22b. — Duo u. int dou pimp, mot à mot « sont deux cinq »; cf. irl. it chethir chét « quater centeni », Cr., 42c, Zeuss, p. 303.

Int, v. ent. — Am., p. 12, nº 62. — Non minus nahulei uel int coucant. — Voir ent. Voir coucant.

Introc? — C. C. V, p. 21, no 113. — Gl. obnixe. — Contexte: Quidem clericus in aliena ecclesia moriens illic sepultus est, propinquis vero ejus corpus petentibus non est dimissum, sed obnixe retentum est (xviii, 7, W.). — M. Stokes suppose obnoxie pour obnixe, et propose introc — int droc; gallois yn ddrwg « male »; cf. corn. inta — int da « bene », Zeuss, p. 200; int — grec àrtí.

Inu, restera? — C. C. V. p. 4. — Ni inu. — Gl. non demoretur. — Paraît un subj. 3° pers. du sg. aujourd'hui futur, arm. ordinaire en o, vannetais ou = u. Pour la racine cf. irl. anaim « je reste », anad « mora », Zeuss, p. 98, Wind., Wört., p. 364. L'i de inu rend ce rapprochement très douteux.

Inuanetou? — C. C. II, p. 16, n° 76. — Inuanetou. — Gl. in caenis? — Contexte: non oportet sacerdotes uel clericos quibuscumque spectaculis in caenis aut nuptiis interesse. — Encæniis: fête à l'occasion d'une dédicace quelconque; ici sans doute: fête profane? Suivant M. Stokes, in serait ici préfixe. Pour le mot breton, rien de satisfaisant.

Iob, Jupiter. — Ox., 1 (Ov.), p. 1057, 39b. — Hin map di iob «celui-là fils à Jupiter». — Gl. jam jove dignus erat. — Du latin Jovis; cf. irl. tar ioib « per Jovem », Sg., 217b, à côté de iouis, Sg., 8a, Zeuss, p. 54.

Iolent, qu'ils prient. — Lux., P. 2, l. 14, 370. — Gl. precentur. — 3° pers. plur. subj. prés.; cf. gall. mod. ioli « prier, adorer », iolychu, id., Spurrell; paraît se rapporter à iul, C. C. V: a iul « ultro », iul « volonté »: v. didioulam. M. Stokes compare l'irl. ilach « pæan ».

Iot, bouillie. — Ox., 2 (pens.), p. 1061, 42°. — Gl. pulsum. — Cathol. yot « bouillie », 1. mola, polenta; arm. mod. iod, Troude, vannetais youd, farine quelconque avec de l'eau

ou du lait; irl. ith; cf. lett. jau-t, mets fait avec de l'eau et de la farine; lat. jus; sanscrit  $j\bar{u}-s$ ; grec  $\zeta\omega-\mu\delta-\varsigma$  « soupe », racine ju, Curtius, gr. E., p. 626.

Iotum, bouillie. — Ox., 2 (pens.), p. 1061, 42<sup>a</sup>. — Gl. coleferum jus. — Dérivé de iot. — Ox., 2 (pens.), p. 1062,

44°. — Gl. jus.

Iou, joug. — Ox., 2 (pens.), p. 1062, 42<sup>b</sup>. — Gl. jugum. — Cathol. yeu, arm. mod. iêo, Troude, gall. mod. iau, Spurrell, voir Zeuss, p. 136. On le regarde comme emprunté au latin, ce qui ne nous paraît pas démontré. V. Curtius, gr. E., p. 182.

Ipn. — C. C. V, p. 8, n° 32. — Gl. ualere. — Contexte: Si statim ab anno incipientis iubilei voverit agrum, quanto valere potest, tanto æstimabitur (Lev., xxvii, 17). — Lecture douteuse. M. Stokes suppose ithn; le p serait le th anglosaxon mal compris; ithn = i-th, c'est-à-dire « dans ta »... (dans ton estimation); i pour in et th, pronom possessif de la  $2^{\circ}$  pers. du sg.

Ir, parce que. — C. C. V, p. 10, n° 46. — Gl. quatinus. — Contexte: Interrogaui deinde eum et dixi ei domine quatinus pro patientia tua. — Cf. Hermas (Ed. Cotelerius, Patres apostolici), Mand. 4, sect. 4: Domine, quoniam patienter me audis, etiam hoc mihi demonstra (Bradshaw). — Cf. gall. moy. yr «à cause de », gall. mod. er, id. Cette particule est à la fois préposition et conjonction. Conjonction, elle a surtout le sens de « quoique »; Spurrell lui attribue cependant le sens de « puisque ». Voir Zeuss, p. 669, 670, 736.

Ir. — Article défini. — Gallois anc. ir, (i)r, gallois moyen yr (Leg. parfois er), devant les voyelles. Devant les consonnes r ne se conserve qu'appuyé sur une préposition précédente; corn. an ou en et (a)n, lorsque la voyelle se fond avec la voyelle de la particule précédente; armoricain moyen partout an, (a)n; aujourd'hui l'armoricain conserve n devant les voyelles et h, devant la liquide n, devant les dentales d, t; devant les autres consonnes l'n devient r. Voir Zeuss, p. 217, 218, 219; cf. irl. 209, 210, 211. — Ox., 1 (Ov.), p. 1055, 38°. — Ir digatma. — Gl. area. — Ox., 1 (Ov.), p. 1055, 38°. — In ir guorimhetic. — Ox., 1 (Ov.), p. 1056, 38°. — In ir guorimhetic. — Ox., 1 (Ov.), p. 1056, 39°. — Ir digatmaou. — Ox., 1 (Ov.), p. 1056, 39°. — Ir caiauc. —

Ox., 1 (Ov.), p. 1058, 40°. — Ir anamou. — Gl. menda. — Ox., 1 (Ov.), p. 1058, 40°. — Ir tinetic. — Gl. tincta. — Ox., 1 (Ov.), p. 1058, 41°. — Ir onquedou. — Gl. exta. —  $0x., 1 (0v.), p. 1054, 37^{*}. - Or garn. - Gl. medio: o'r =$ o + ir. - 0x., 1 (0v.), p. 1055,  $38^a$ . - Di-r arpeteticion ceintiru. — 0x., 1 (0v.), p. 1057, 39. — O'r dometic. — 0x., 1 (0v.), p. 1057,  $39^{b}$ . — O'r quordiminatius — 0x., 1 (0v.), p. 1057,  $39^b$ . — Hin cetlinau ir leill. — 0x., 1(0v.), p. 1059,  $41^{b}$ . — Hac o'r achmonou. — 0x., 1 (mens.), p. 1060, 22<sup>b</sup>. — Ir tri. — 0x., 1 (mens.), p. 1060, 22<sup>b</sup>. — Ir petguar pimp. — Ox., 1 (mens.), p. 1060, 22b. — I-r hestoriou oleu. — Ox., 1 (mens.), p. 1060, 22. — Ir pimphet. - Ox., 1 (Ov.), p. 1056, 39. - Ir ansceth. - Gl. nullum pulverem. In gremium pulvis si forte puellae Deciderit, digitis excutiendus erit: Et si nullus erit pulvis, tamen excute nullum. — Ox., 1 (mens.), p. 1069, 22b. — Ir nimer bichan, ir maur nimer. — 0x., 1 (mens.), p. 1069, 23<sup>a</sup>. — Ir bis bichan, ir máut, ir equin, ir hiúnc isit, ir bis. — Ho'r elin, id. — Ir esceir, id. — M. C., p. 386, fol. 1 a. b. — O'r bardaul leteinepp. — Gl. epica pagina. E., 2. — M. C., p. 387, fol. 2 a. a. — Nou ir munnquedou, i. coiliou. — Gl. extorum, E., 5.— M. C., p. 388, fol. 2 a. b. — Nou ir goudonou. — Gl. tinearum, E., 5. — M. C., p. 388, fol. 3 a. a. — Guarirdreb. — M. C., p. 389, fol. 3 a. a. — Nou ir quirdglas. — Gl. sali resplendentis. — M. C., p. 389, fol. 4 a. a. — Ir carnotaul bricer. — M. C., p. 390, fol. 4 b. a. — Ir gur hunnoid. — M. C., p. 390, fol. 4 b. a. — Nou ir emid. — M. C., p. 390. fol. 4 b. a. — Nou ir hircimerdridou. — M. C., p. 393, fol. 6 b. b. — *Inircutinniou*. — M. C., p. 393, fol. 6 b. b. — *Ir* poulloraur. — M. C., p. 394, fol. 7 b. a. — In iridolte. — Gl. in fanis. — M. C., p. 394, fol. 7 b. b. — Ir unolion. — M. C., p. 394, fol. 7 b. b. — O'r deccolion. — Gl. decadibus. — M. C., p. 395, fol. 8 b. a. — O'r cueeticc cors. — M. C., p. 397, fol. 9 b. b. — *Nou ir fioniou*. — Gl. rosarum. — M. C., p. 398, fol. 9 b. b. — Ithr ir diu ail. — M. C., p. 398, fol. 10 a. a. — O'r comtantou. — M. C., p. 398, fol. 10 a. a. — Nou ir cleteirou. — M. C., p. 399, fol. 10 b. a. — Nou ir crunnui. — Gl. oui. — M. C., p. 404, fol. 42 a. a. — O'r dubeneticion abalbrouannou. — Gl. gurgulionibus exsectis.— M. C., p. 405, fol. 43 b. b. — *Irhinn issid* «ille ».— M. C., p. 406, fol. 45 a. a. — Ir catteiraul retteticc strotur. — M. C., p. 406, fol. 46 a. a. — Nou ir aurleou. — Gl. gnomonum

stilis, E., 197. — M. C., p. 407, fol. 51 a. a. — Nou ir cerricc. — Gl. cautium. — Juv., p. 393, P. 7. — Ir centhiliat. — Juv., p. 397, P. 26. — O'r cléd hinn. — Juv., p. 399, P. 27. — De tribulis o'r drissi. — Juv., p. 401. P. 37. — O'rteú. — Juv., p. 403, P. 51. — R pour ir. — Juv., p. 405, P. 56. Beiträge, VII, p. 413. — O'r damcirchinnuoù. — Juv., p. 405, P. 57. — Messores patris (leg. patrii) irregenaul. — Juv., p. 405, P. 60. — Ir tonnou. — Juv., p. 407, P. 70. — Qui primus, em ir cisemic. — Juv., p. 408, P. 73. — Fundum ir tir. — Juv., p. 410, P. 80. — Nummum ir mesur. — Juv., p. 411, P. 81. — Ir hinn issid Christ. — Juv., p. 411, P. 81. — Ir trum, gl. abrupta. — Juv., p. 411, P. 84. — Bét circhinn ir guolleuni. — Juv., p. 413, P. 90. — O'r maur dluithruim. — Lux., P. 1, l. 14, 456. — In irogedou. — Gl. orgiis. — Voir rogedou.

Is ou iss.est. — 3° pers. du sg. prés. ind. du verbe substantif; gall. is, gallois moyen ys, yd ys; corn. es, us: arm. eus, vannetais es, ès; Zeuss, p. 553, 554; irlandais is dans sentences absolues, as dans sentences relatives, Zeuss, p. 487, 488. — M. C., p. 390, fol. 4, a. b. — Iss cimadas.— Gl. par. — M. C., p. 391, fol. 4, b. b. — Is cimadas. — Gl. par. — M. C., p. 400, fol. b. a. — *Issi.* — Gl. mortalis. — M. C., p. 400, fol. b. a. — Iss mi. — Gl. intemerata, iss mi « sum ego », Zeuss, 368. — M. C., p. 400, fol. 11, a. b.— Issemi anu. — Gl. Genius: leg. issem i anu. — M. C., p. 402, fol. 13, a. b. — Iss gnir. — Gl. uerum, E., 48. — M. C., p. 403, fol. 15 b. a. — Iss. Gl. ipsa. — Juv., p. 391, P. 3. Ismi « nunc ego quem ». — Juv., p. 406, P. 66. — Est animus is brut mihi. — C. C. V, p. 28, nº 153. — Texte imprimé: Quæ est vanitas ista (xxvii, 8, W.). — Ox., 1 (mens.), p. 1080, 23°. — Ismoi. — Ox., 1 (mens.), p. 1060, 22<sup>b</sup>. — Is xxx há quorennieu. — Ox.·1 (mens.), p. 1060, 22<sup>b</sup>. — Is trimuceint hestaur mel. — Ox., 1 (mens.), p. 1060, 22b. — Is cihun argant? — Juv., p. 409, P. 78. — Mens est is amraud. — Juv., Beiträge, VII, p. 414, P. 84. — Contexte: is fulgur quia tangit, fulgor quia incendit, fulmen quia findit. Is. — Préf. verb. et préposition. V. Es.

Iscartholion, balayures, ráclures. — Bern., p. 6, nº 22. — Gl. stupea. — Gall. ysgarth « offscouring », Spurrell; irl. moy. escart gl. scupa, leg. stuppa, Ir. gl., nº 254; arm. mod. skarza « vider », vannet. skarhein; composé de is, gall. es-, ys-, irl. es, et de carth.

Isel, bas, humble. — Juv., p. 392, P. 5. — Ex humili i. o isel. — Gall. moy. et mod. is « bas », Zeuss, p. 672, isel « bas », Spurrell; Cathol. isel « bas », arm. mod. izel, Breiz-izel, la Bretagne au-dessous, la Bretagne armoricaine; irl. iss, is « au-dessous », Zeuss, p. 634, Wind., Wört., p. 646; irl. mod. iseal « bas », O'Reilly; cf. lat. ī-mus pour is-mus.

Isit. — V. issid.

Issid, c'est. — M. C., p. 405, fol. 43 b. b. — Ir hinn issid ille (ille qui est). — Juv., p. 411, P. 81. — Ir hinn issid Christ (ille qui est Christus). — Juv., p. 396, P. 19. — Issit padiu itau gulat, v. itau. — Ox., 1 (mens.), p. 1060, 23°. — Ir hinnc isit; gall. moy. issid, L. Land., 70. — Yssyd, Mab., 1, 16, auj. sydd devant les voyelles, sy devant les consonnes; arm. so? D'après Zeuss, issid est composé de i ou it, part. verb., et de ssid = \*sta? Zeuss, p. 554-555. Nous y voyons une composition identique à l'irlandais iss-ed, composé de is, 3° pers. du sg., et du pronom-ed: cf. hunno-id. Le pronom des différents genres s'agglutine à la forme verbale: irl. isse, isé; issi, isi; issed, ised; cf. les gl. issimi, isem, etc.

Istlinnit, il parle ou qui parle. — Juv., p. 302, P. 4. — Profatur istlinnit i. loquitur. — Contexte: Nuntius hæc contra celeri sermone profatur. — Istlinnit paraît être une 3º pers. du sg. du prés. de l'ind., mais, comme il n'y a pas d'autre exemple bien certain du maintien du t final à ce temps, et que bien souvent le glossateur n'a nul souci de traduire exactement le mot glosé, on peut supposer que istlinnit est un dérivé en -it; v. glanstlinnim, gl. famine sancto; i est une voyelle prosthétique, actuellement fort commune en gallois, sous la forme y, ou plutôt le reste de is = ex, is-stlinnit « exprimer ».

It. — Particule verbale? — M. C., p. 390, fol. 4 b. a. — It dagatte ail. — Gl. coniuere. — Pour le contexte voir ail. — It darnesti, Juv., p. 412, P. 88. — Gl. agitare. — It dans ces deux exemples paraît être une particule verbale, employée dans les temps primaires et secondaires; gall. moy. ed, e, yd, y. Elle est remplacée en général, dans les sentences relatives, par a; corn. yth, y, relat. a, etc., Zeuss, p. 420-425.

Itáú. — Juv., p. 396, P. 19. — Issit pádiú itáú gúlát. — Voir gúlát. — Le sens de itau n'est pas sûr, à cause de l'in-

certitude du sens général; c'est ou la 3° pers. du sg. d'un verbe identique à l'irlandais tá « est », ou le pronom pers. de la 3° pers. sg.; cf. idau, Leg., ydau « à lui », Mab.; v. Zeuss, p. 556.

Itercludant, qu'ils soumettent. — Juv., p. 399, P. 32. — Ut subigant amal itercludant. — Pour le contexte voir amal; iter est un préfixe intensif; pour ither = ithr, M. C.; 9 b. b? Beitr., VII, p. 472; itercludant: 3° pers. plur. subj. prés. act., composé de iter = irl. etar, et d'un verbe ident. au gallois mod. cluddiaw « abattre », Spurrell; irl. cloim « j'abats », Wind., Wört., p. 427; irl. mod. clodaim « je conquiers », O'Reilly.

Ithr, entre. — M. C., p. 398, fol. 9 b. b. — Ithrir diu ail. — Gl. glabella medietas « entre les deux sourcils ». — Pour le contexte voir ail; corn. inter, yntre; arm. entre, Troude, vannetais etré, itré, Zeuss, p. 688-689; irl. etir, eter, prép. avec l'accus., Zeuss, p. 656, Wind., Wort., p. 532.

Itlánn, terre pour le blé, aire. — Juv., p. 394, P. 14. — area i. itlánn. — Pour le contexte voir cruitr. — Composé de it « blé », et de lann « terre »; gall. ydlan « aire », irl. ithland, ithim « je mange »; Cathol. eth « blé », arm. mod. éd, Troude, haut-vannet. id; cf. Zend pitu « nourriture ». Le p initial serait tombé en celtique; vieux slave pitati « nourriture ». Voir Windisch, Beiträge, VIII, p. 56.

Iurgchell, chevreuil. — M. C., p. 401, fol. 12 b. a. — Gl. caprea. — Contexte: sub dextra testudo minitansque nepa, a læua capra, E., 47. — Dérivé en -ell, comme rhodell, de rhod « roue »; composé de iurch, en gallois au plur. yrch, féminin yorch, Zeuss. p. 282, gall. mod. iyrchell « chevreuil », Spurrell; Cath. yourch « cheureul », yourches, « capriola »; cf. grec τυρκες, ιόρκους. Oppien, Cyn., III, p. 3. τορκες, Suidas. V. Curtius, gr. E., p. 663, Wind., Beitr., VIII, p. 437, Ιόρκους se trouvant dans Oppien à côté de δόρκους, et le gallois ne permettant pas de supposer un d initial, il est possible que τορκες soit un mot étranger au grec. V. Bezzenb., Beitr., IV, p. 317.

# K.

Kam, recourbé. — Ox., 1 (alph.), p. 1059, 20a. — Voir cam.

#### L.

Labar. — V. helabar.

Laclad dā. — M. C., p. 397, fol. 9 a. b. — Sur le premier mot du texte suivant: Beata uirgo, tantis Quæ siderum choreis Thalamum capis iugalem. E., 36. — Rien de satisfaisant.

Lacladsi ar? — M. C., p. 397, fol. 9 a. a. — En marge, en face la ligne suivante: Nunc tibi uirgo cano spes atque adsertio nostri. E., 33.

Ladam, je tue. — Eut., p. 1054, 7°. — Gl. Caedo. — 1°° pers. sg. ind. prés. act.; Cathol. lazaff « tuer », entre-lazidigaez « entretuance »; arm. mod. laza, Troude; vannet. laheiñ; trégorrois lac'han; gall. mod. lladd, Spurrell; cf. irl. slaidim « je brise, je frappe »; 3° pers. sg. slaidid « il frappe ». Sc., 17, 2, Wind., Wört., p. 779.

Laidver, petit-lait. — Ox., 2 (pens.), p. 1061, 42°. — Gl. lacocula. — Ce mot porte le signe anglo-saxon de la dentale spirante; il est composé de laith « lait », et de ver = gallois gwyr « verdoyant? »; laith = \* lact; cf. Cathol. laez; arm. mod. leaz (Léon), lés; haut-vannetais liac'h, lèc'h; gallois llaeth; irl. lacht « lactura », Wind., Wört., p. 650, différent de mlicht « lait », plus tard blicht (grec à-μέλγω); irl. mod. lacd, O'Reilly. Laith et lact sont probablement empruntés. V. Curtius, gr. E., pp. 175, 184. V. Kuhn's Zeitschr., t. 21, p. 252-254.

Láis, lâche, flottant. — Juv., p. 408, P. 76, diffusa láis. — Contexte: in margine cernit Stratae, tendentem diffusa umbracula, ficum. Du latin laxus. — Cf. gall. laes, même sens, Spurrell. Le c devant s s'aspirant laisse la même trace que le g, c'est-à-dire i; cf. sais = saxo, seith = sect « sept », croes « crois » = crux, coes, cois = coxa, etc.

Lammam, je saute. — Eut., p. 1053, 5°. — Gl. salio. — Cathol. lam « sault », lamer « sailleur »; arm. mod. lamm « saut », Troude, lammet et lampat « sauter »; gall. lam, lamu « marcher à grands pas », Spurrell; cf. lemenic, gl. salax, Eut.; irl. léimm, léim « saut », léimnech « sautant », lingim « je saute », Wind., Wört., pp. 657-664. Lammam est formé sur lamm « saut ». Lam est tiré d'un thème verbal à l'aide du suffixe man: Lam = irl. \* léim. Il y a eu de plus,

en britannique, assimilation de l'e à l'a suivant; il y a eu en moins l'allongement produit en irlandais par la chute du g; lam = \*lamn = \*lengman. V. Wind., Ir. Gramm., 55, 376. Pour la racine, cf. goth. laikan, Fick, vergl. Wört., t. I, p. 195, 3° éd.

Lann, gril. — Ox., 2 (pens.), p. 1062, 42<sup>b</sup>. — Gl. sartago « poêle à frire ». — Zeuss déclare ce mot inconnu. Il existe en irl. mod.: lann « gril », O'Reilly.

Lann, cour, pays, région. — Juv., p. 395, P. 16, -i. aula celi; aetra -i. lánn qn. proprium significat. — Contexte: scinditur auricolor (ms. auricula) coeli septemplicis aet[h]ra. V. itlann. V. Guin-lann.

Lar, sol, foyer. — Juv., Beitr., VII, P. 99. En marge audessus: ignis focos larur « feux du foyer ». Composé de lar, v. laur, et de ur « flamme », O'Reilly; cf. grec πῦρ, en tenant compte de la chute du p ario-européen; armén. hur; ombrien pir; anc. haut-all. fuir, fiur. V. Curtius, gr. E., p. 286. M. Stokes se demande si lar ne serait pas irlandais: on attendrait en gallois laur. Ur portant l'accent, il n'y a rien d'étonnant à ce que la diphthongaison n'ait pas eu lieu, et, dès lors, rien n'empêche de considérer le mot comme breton.

Lat, boisson. — C. C. V, p. 53, n° 292. — Gl. crupulam leg. crapulam (lx, 2, W.). Première syllabe d'un mot dérivé de Lat. — Corn. lad, gl. « liquor »; gall. llad « boisson »; irl. laith « ale », laithirt, gl. crapula. Ir. Gl., n° 226, Stokes.

Látháráúc, boueux, fangeux. — Juv., p. 411, P. 81. — Barathri cœno -i. látháráúc 1. génnec. Pour le contexte voir génnec. — Dérivé en -āc de lathar; cf. irl. lathach « marais »; irl. loth « cœnum »; gaul. Lutetia? Zeuss, 15; Curtius, gr. E., p. 369.

Latic, vêtement de fête? C. C. III, p. 18, nº 88. — Gl. agipam. — Contexte: commendare uestimentum quo utitur et agipam[ ]taxam. — Cf. irl. lataċ « seigneurial », O'Reilly, láth? « héros »? Corm. tr., p. 101, Wind., Wört., p. 605. Voir guelcet.

Lau, main. — C. C. V, p. 15, nº 70. — Gl. pectusculum. — Contexte: Pectusculum et armum dextrum tuli a filiis Israel (ii, 11, cit. Num., xviii, v. 18, W.). — Gall. law, llaw, Spurrell; corn. lau-baell, gl. secularia; voc. corn. lof « main »; irl. lām; cf. grec παλάμη « paume »; latin palma « paume »; angl.-sax. folma « paume ». L'armoricain emploie

aujourd'hui dorn « poing, main fermée ». Le celtique a perdu le p ario-européen, Curtius, gr. E., p. 268. Une remarque importante, c'est que l'u est bien ici un changement de l'm. En gallois, l' $\bar{a}$  long suffirait à donner au. Il y a en gallois moderne deux formes :  $lau = l\bar{a}$ ,  $lawf = l\bar{a}m$ .

Laubael, hache à main, cognée. — Ox., 2 (pens.), p. 1061,

42b. — Gl. secularia. — Voir lau et bahell.

Laun. - V. Bodlaun.

Laur, sol. — Eut., p. 1054,  $8^a$ . — Gl. solum: — Cath. leur « aere »; arm. mod. leur, Troude; bas-vannet. leu; gall. llawr, Spurrell; irl. lår. Pour ā long donnant eu en arm., cf. irl. lān = gall. llawn = arm. leun; vannetais lan. Ce mot paraît avoir perdu le p ario-européen: cf. moy. hautall. vluor; a. sax. flor; all. mod. flur. V. Beitræge, t. VIII, p. 9.

Leberiat. — V. Torleberieti. Darleber.

Leeces, femme. — Juv., p. 410, P. 80. Maritae -i. leeces. -i. mulieris. — Cf. irl. láech « guerrier, héros », láichess « femme de héros ». Wind., Wört., p. 650.

Lefet? — Ox. 2 (pens.), p. 1061, 42. — Gl. fordalium dérivé de fordae « kalberkuh », Diefenbach, suppl. à Ducange. — Cf. lefrith « lac recens », Mab., 2, 25; llefrith, id. en gall. mod., Spurrell; Cathol. laez livriz « lait doux ».

Leill, autre ou l'un l'autre. — Ox., 1 (Ov.), p. 1057, 39°. Hin cetliñau ir leill. — Voir cetlinau. Cf. gall. arall, plur. ereill, Spurrell; Cath. arall « aultre »; arm. mod. all, Troude; vannet. arall, plur. erell; irl. alaile, Wind., Wört., p. 358. Le singulier de leill est lall pour alal; cf. grec ἀλλήλων. Zeuss fait remarquer que neill est opposé à lleil. Dans tous les exemples qu'il cite, ces deux mots jouent le rôle d'unus et alter. Il est évident que neill doit être décomposé en ·n eill. L'n est le reste, soit de un « un », soit plutôt de l'article équivalent à l'article armoricain terminé en ·n; eil est identique à l'adjectif numéral ordinal qui, dans tous les dialectes britanniques, désigne le second. V. Zeuss, 323, 402-403.

Lemenic, sautillant. — Eut., p. 1053, 5°. — Gl. salax. — Dérivé en -ic de \* laman; cf. irl. léimnech. Voir Lammam.

Lemhaam, j'aiguise. — Eut., p. 1052, 3°. — Gl. arguo? — Cathol. lemaff « aiguiser », lem « agu »; arm. lem, haut-vann. luem, breolim « pierre à aiguiser »; gall. llym, féminin llem, llymhau « aiguiser », Spurrell; irl. liom,

liomaim « j'aiguise », O'Reilly. Lemhaam est un verbe dénom. qui a perdu une consonne. Voir scamnheqint, Datolaham.

Lenn, manteau. M. C., p. 392, fol. 5 b, a. — Gl. pallæ. — Contexte: insidebat autem ex pavonum pennis intertextae oculataeque pallae. E., 19. — Gall. llen « voile, couverture », Spurrell; irl. lenn, lend « manteau », Wind., Wört., p. 658. On l'a comparé au latin laena, grec λαίνα. Emprunté au latin, ce mot eût donné en breton loin, en irl. lian. M. Stokes en rapproche avec plus de vraisemblance le grec πέλλα (= πελνα), lith. plène « peau », Fick, Sprach, p. 330; lenn = \* plen-ja? Stokes, Beitr., VIII, p. 333. — M. C., p. 409, fol. 62 a. a. — Gl. cortina. — Contexte: Oe[o]nostice tertia est per quam tripus illa uenturi denuntia[t] atque omnis eminuit nostra cortina. E., 334.— Juv., p. 399, P. 30. — Pallam lénn. Pour le contexte voir Brith. — Ox., 2 (pens.), p. 1063, 44°. — Gl. saga.

Leou. V. aurleou.

Les. V. Eules.

Lestir, vaisseau. — Juv., p. 405, P. 61. — Rati lestir. — Contexte: ascensaeque rati contraria flamina cedunt. — Gall. llestr « vase »; cathol. lestr « vase et navire »; arm. mod. lestr « navire », Troude; irl. lestar » vase », Zeuss, p. 782, Wind., Wört., 659.

Lestnaued? — Lux., P. 4, l. 5. — Gl. naues? — Cf. incedlestneuiom et naues.

Leteinepp, page, surface plane. — M. C., p. 386, fol. 1 a. b. — Orbadaul leteinepp, gl. epica pagina. — Composé de let « large » et de enepp « face ». V. enep. Pour let, cf. gall. llyd « largeur », llydd « large, étendu », llydan, idem, Spurrell; Cath. ledan; arm. mod. led » étendue », ledan « large », Troude; irl. leth, lethan. Le p ario-européen est tombé: cf. grec πλα-τύ-ς « large »; lit. platùs « large ». Le latin latium doit en être séparé à cause de l'ombrien tlatic. V. Curtius, gr. E., p. 278-279. Cf. gaul. Litana silva, Litanobriga, Zeuss, p. 12, 70, 86, 88.

Leu. V. holeu.

Leuesicc, vermoulu. — M. C., p. 388, fol. 2 a. b. — Gl. carientem, leg. -antem. — Contexte: sed alibi lauros primores arentesque ederas alibi cariantem tripodem crepidasque situ murcidas praesagiorumque interlitam memoriam reppererunt. E., 5-6. — Paraît un dérivé en -icc de leues = \* logas. Cf irl. logaim « je pourris », Wind., Wört., 666; irl. mod.

lojaim, id., lojaid « putréfaction », O'Reilly. Pour -as et -es, v. Zeuss, p. 833.

Liaus. V. Morliaus.

Libiriou, traîneaux. — Bern., p. 9, n° 47. — Libiriou uel stloitprenou. En marge sur les mots : lapsus siue rotunda ligna quæ rotis subponuntur. — Contexte : accingunt omnes operi, pedibusque rotarum subjiciunt lapsus. — Pluriel de libir; gall. mod. llyfr « ce qui sert à traîner », llyfr câr « partie du traîneau qui est sur le sol »; cf. anc. haut-all. sleffār « lubricus », goth. sliup-an « schlüpfen », grec ò-λιβ-ρό-ς, latin lubricu-s, voir Curtius, gr. E., p. 367. — Bern., p. 11, n° 54. — Libiriou. — Gl. transtris. M. Bugge propose Dibiriou. Il est évident que c'est le même mot que le précédent.

Lichou, marais. — Ox., 2 (pens.), p. 1063, 44<sup>b</sup>. — Gl. palus. — Pluriel de loch, corn. lagen, Cath. laguenn, gall. llwch, pl. lychau (Ow. Pughe); irl. loch, Ir. gl. 781, Wind., Wört., p. 665. dub-locho, gl. lacus nigri, Goid., p. 84, Zeuss, p. 239; cf. Luxovium, Zeuss, 126, 784, Λόξα, rivière de Grande-Bretagne, t. II. 3, 5; cf. grec λάκ-κο-ς; latin lac-u-s;

slav. laka « étang », Curt., gr. E., p. 160.

Liein, toile, linge. — Ox., 2 (pens.), p. 1063, 44°. — Gueli liein. — Gl. cubile (lectus lintei). — Corn. liengueli « sindo », opposé à kalagueli (lectus straminis); Cathol. lien « toile », arm. lien, Troude, vannet. lian « toile, linge »; gall., lliain « lin, toile »; irl. anc. léne « chemise », léine, Ir., gl. 38; irl. mod. léine « tout vêtement de toile ». Le breton est prononcé nettement en deux syllabes li-en; cf. grec àtvo-v, Hom. àtt-t, àtt-a latin līnu-m, goth. lein, leinwand? Voir Curtius, gr. E., p. 366. Le latin līnum a donné līn « lin », en armoricain.

Lien, linge, essuie-mains. — C. C. V, p. 16, nº 78. — Gl. manutergium. — Contexte: De manu vero archidiaconi accepit urceuleum (leg. accipit urceolum) cum aqua et aquiminilem (leg. aquamanilem), id est scipum (leg. scyphum) et manutergium (iv, 3. W.). V. liein.

Lim, aigu. — C. C. V, p. 53, nº 297. — Gl. acummine, leg. acumine (lxiv, 7, W.). — Voir lemhaam.

Limn, flexible. — Bern., p. 10, nº 51. — Gl. lentum. — Gall. llyfn, Spurrell; voir gurlimun.

Limncollin, tilleul. — Bern., p. 5, nº 16. — Gl. tilia ante jugo levis. — Composé de limn « poli, flexible », v. gur-limun.

et de collin, dérivé de coll = \*cosl : cf. goth. hasala, angl. hazel; gallois collen, Spurrell; Cath. quelenn « houx ». Le tilleul est appelé limn « poli », par opposition à collin, quelenn « houe ».

Limncollon, des tilleuls. — Bern., p. 7, n° 32. — Gl. tiliæ. — Pluriel de limncoll, v. limncollin.

Limnint, ils tondent, polissent. — Juv., VII, p. 413, P. 44. — Gl. tondent, pecodes II, 246. — 3° pers. plur. prés: ind. act. V. gur-limun.

Lin, lin. — M. C., p. 406, fol. 45 b. a. — Noulin. — Gl. lini. — Contexte: dispendiaque lini perflagrata, E., 195. — Emprunté au latin linu-m, gall. llin, arm. lin.

Lin, étang, marais. — C. C. V, p. 37, n° 205. — In lin loed. — Gl. in lacuna sordida. — Gall. llynn «étang», Cathol. lenn, arm. mod. lenn «étang», Troude; irl. linn, Wind.. Wört., p. 664. Loed est un adjectif dérivé = \*loget; cf. logaim « je pourris», logad « pourriture». V. Leuesicc; Cath. loed « pourri», arm. loet « pourri, moisi», gallois llwyd, id., Spurrell.

Lin. — V. oleulinn.

Linisant, ils lavèrent. — Juv., p. 415, P. 78. — Lauare linisant. — Contexte: Tum genibus nexi regem dominum[q]ue Jud[æ]æ gentis, faciemque lauare salivis Vertice et in sancto plagis lusere nefandis. — 3° pers. plur. d'un prét. en -s; cf. grec  $\pi\lambda$ iv- $\omega$  « laver »; irl. lunæ. Le p ario-européen serait tombé. Peut-être n'y faut-il voir que l'irl. linn, lind « eau », gall. llyn, llynol « liquide », Spurrell. — Voir oleu-linn.

Linom, rature. — Lux., P. 2, 1. 5, 364. — Gll. litturam. — Dérivé en -om, Zeuss, p. 821; cf. tigom, gl. naevi; om = amn = man; Zeuss, p. 82; cf. irl. ua lenomnaib, gl. a lituris, Sg., 3b. — Emprunté probablement au latin linio « oindre, frotter ».

Liou, tache. — Lux., P. 2, 1. 11, 366. — Gl. neuum. — Voir Daliu.

Lirou, eaux de la mer. — M. C., p. 408, fol. 51 a. b. — Noulirou. — Gl. æquorum. — Contexte: expossita est terra quam ipsa peragravi æquorumque mensura. E., 245. — Gall. mod. llyr « mer », Spurrell; irl. ler « océan, mer » int-oician i. muir mor, O'Dav., p. 100; le roi Lear.

Lis, cour. — C. C. V, p. 50, n° 279. — Gl. sicatorium. — Contexte imprimé: De gallinis Hibernenses dicunt: Gallinæ si devastaverint messem aut vineam aut hortulum in civitate

sepe circumdatum, quæ altitudinem habet usque ad mentum viri et coronam spinarum habuerit, reddet dominus earum, sin vero, non reddet. Si vero foras exierint ultra siccatorium, dominus reddet, si aliquid mali fecerint (liii, 9, W.). — arm. lez « cour »; gall. llys, Spurrell; irl. lis, les, Stokes; arm. anc. Lis-coet, Lis-fau, Lis-favin, Lisnouuid, Lis-prat, Lisrannac (aula Bran principis), cart. Red., p. 874.

Lisiu, lessive. — Eut., p. 1054, 8<sup>a</sup>. — Gl. lixa. — Gall. lleisw, Spurrell, Cath. lisiu, arm. mod. lisiou, lijou, basvannet. lijiw; emprunté au latin lixivium ou lissivium comme le prouve l's, x ancien celtique donnant en breton c'h; cf. svex = c'houec'h « six », gaul. uxello dans uxello-dunum, devenu en bret. uc'hell.

Lissiu. — Ox., 2 (pens.), p. 1063, 44<sup>b</sup>. — Hác diglniuhit lissiu. — Gl. de sapuna elique lixam. — Lissiu « lessive ».

Litau, Latium, Armorique. — Ox., 1 (Ov.), p. 1057, 39<sup>b</sup>. - Di Litau. - Gl. Latio. - Contexte: eoas Latio addat opes. - Litau « Letavia », gall. llydaw; irl. letha, gaulois Litaviccus, Zeuss, p. 88, 171, 831; désigne spécialement l'Armorique chez les écrivains du moyen âge, et dans un sens plus étendu, la Gaule du nord-ouest et même du centre; paraît par conséquent avoir suivi les variations de sens du mot aremoricus, qui désigna d'abord spécialement les côtes, de la Loire à l'extrémité du territoire des Calètes, puis au ve, la 2º Lyonnaise, la 3º, la Sénonaise et les deux Aquitaines, et finit par se réduire à peu près à la Bretagne continentale. Ce mot a peut-être le sens de littoralis. Rappelons pour mémoire la curieuse étymologie de Nennius. Letewicion (armoricains) « semi-tacentes » (moitié muets), Let-tewicion, parce qu'ils parlent confusément (Nennius, ch. 23, Ed. San Marte, p. 44). Girald. Cambr. remarque au contraire que leur langue diffère peu de celle des insulaires. Les Bretons auront vu dans Litau la racine lit, litan « large », qui leur aura paru répondre à Latium. Il ne serait pas d'ailleurs impossible que ce soit là réellement le sens de Litau; Litau aurait le sens de continent, terre étendue par rapport aux îles : l'i est bref à en juger par sa transformation en e, et en y en gallois.

Litimaur, fréquenté. — Juv., p. 395, P. 18. — Frequens populis i. litimaur. — Contexte: Judea frequens populis Galileaque plebes. — M. Stokes décompose ce mot ainsi: liti = irl. lucht, goth. lauth-s, lett. laudis « peuple », voir Curtius, gr. E., p. 362, et maur = irl. már « grand » =

gaul. máros. Luct ent donné en breton loith, loeth. L'irlandais lucht doit donc être rejeté; cf. irl. lith « fête », Wind., Wört., p. 664; irl.mod. liteas « solennité, pompe », O'Reilly; cf. gaulois Litu-mara.

Liu, grâce. — Juv., p. 397, P. 25. — Gratia i. liu. — cf. irl. lig, ligach « beau », Fel., oct. 6, apr. 18, ligda = helaind « beau », Fel., prol., 214, Wind., Wört., 662.

Liuou, hoyaux. — Juv., p. 397, P. 25. — Ligones i. liuou. — Emprunté au latin ligo.

Liusiu, lessive. — C. C. V, p. 37, n° 204. — Gl. lixa. — Contexte: ut lixa per cinerem humidum et sordidum fluens lavat, et non lavatur (xxxviii, 5, W.). — Voir Lisiu.

Lo, veau. — Ox., 1 (Ov.), p. 1053, 38°. — Gl. ipsa. — Contexte: multas illa facit quod fuit ipsa Jovi. En note: Lo (vitulus). — Gall. mod. lo, corn. loch, Cathol. lue, arm. mod. lué, leué, Troude, vannet. lé; irl. loeg, gén. loig, Zeuss, p. 103. Exception à la loi qui veut qu'un ū breton réponde à oi irlandais. — Juv., IV, 388, VII, 411. — Non fit vitulus lo sive enderic.

Lobur, infirme, faible. — Juv., p. 398, P. 30. — Anhela lobur. — Contexte: Cujus (scil. Petri) anhela socrus estu, febrique jacebat. — Irl. lobur, lobar « infirme, faible », lobra « faiblesse », lubhra « lèpre », lobaim, Wind., Wört., p. 665; Cath. loffr « ladre, leprosus », arm. mod. lōr; gall. llufr, fém. llefr « lâche, timide ».

Locclau? — M. C., p. 394, fol. 8 a. b. — Gl. concesserat. — Pour le contexte voir Ciphillion. — Locelau?

Locell? — M. C., p. 403, fol. 14 b. b. — Locell vel fonn. — Gl. ferculum. — Pour le contexte voir fonn. — Cf. gallois logell, gl. loculus, Zeuss, p. 819.

Loed, pourri, moisi. — C. C. V, p. 37, n° 205. — In lin loed. — Gl. in lacuna sordida (xxxviii, 5, W.). — Cathol. loed « moisi », arm. mod. louet ou louédet, Troude; cf. irl. logaim « je pourris », Wind., Wört., p. 666, logaim, logad « pourriture », O'Reilly. — V. leuesicc.

Loinou, taillis, buissons. — Ox., 1 (Ov.), p. 1055, 37°. — Gl. frutices. — Contexte: aucupibus noti frutices. — Pluriel de loin; gall. mod. llwyn « fruticetum »; gaëlique lian « pratum », Zeuss, p. 96.

Lois, voleurs, ravisseurs. — C. C. V, p. 39, nº 218. — Gl. latronibus. — Contexte imprimé: Quis ab insidiis luporum custodit oves, si pastoris cura non vigilet, quis latronibus et

furibus resistit, si speculatorem non habuerit? (xxxix, 4, W.).

— Cf. gallois *llws* « s'élancer, partir comme un trait »,
Spurrell; irl. *loisi* « le renard », O'Reilly, *los* « un renard ».

M. Stokes propose *loois* et le rapproche du grec λόχος; irl. *lo* « tombeau » ?: *loois* = \* logenses?

Loit, blanc (à cheveux blancs). — C. C. V, p. 5, nº 18. — Gl. cano. — Contexte: Coram cano capite consurge (Lev., xix, 32). — Gall. llwyd, id., Spurrell; cath. loed, id.; arm. mod. loed; irl. liath, Wind., Wört., p. 662. Ce mot s'est confondu, en breton, avec loed de logad « pourriture », par suite de la chute du g. On sent cependant une différence encore dans la prononciation en armoricain.

Lon, graisse. — C. C. V, p. 2, n° 8. — Gl. adeps. — Contexte: nec remanebit adeps solempnitatis meae usque in mane (Exod., xxiii, 18). Cf. irl. loon, gl. adeps, Sg., 70°, Zeuss, p. 33, Wind., Wört., p. 668.

Lored. V. ollored.

Louber, lumière. — Ox., 1 (alph.), p. 1059, 20°. — Lux, splendor. — Gall. mod. lleufer, Spurrell; cf. irl. mod. ló « lumière », O'Reilly; voir diguolouichetic.

Louhi, roses. — Ox., 2 (pens.), p. 1061, 42<sup>b</sup>. — Gl. rosarium. — Cf. gall. y llew gwynn « golden herb. », Richards; comparez lou-hi à lou-ber pour la racine. Zeuss suppose rasorium?

Lucet. V. dilucet.

Luird, jardins. — M. C., p. 407, fol. 50 a. a. — Gl. horti, Hesperidum. E., 229. — Pluriel en i de luord; voc. corn. luworth; gall. mod. gardd « jardin »; Cath. liorz; arm. mod. liorz, Troude; vannet. liorh; irl. lubgort, luibgort -i. gortluib, Corm., p. 27; luib « herbe, végétal, plante », Wind., Wört., p. 671-673; gort, gl. seges, Zeuss, 68; gart = χόρτος, lat. hortus. V. Curtius, gr. E., p. 200.

Luncas. V. Roluncas.

Luscou, berceaux, objets mobiles. — Bern., p. 7, nº 29. — Gl. oscilla. — Contexte: tibique Oscilla ex alta suspendunt mollia pinu (G., 2, 389). — Corn. lesk « berceau », Lhuyd, Arch. brit., p. 53; arm. moy. quef-lusqui « remuer », Poèmes bret., La Vill.; arm. mod. luskella « bercer ». Troude; irl. luascad « action de remuer »; O'Dav., p. 103; irl. mod. luascan « berceau », O'Reilly. Le vannetais huschellat et huischellad paraît emprunté au latin oscillare. Che-

vallet y rattache le français locher. Littré avec Diez rattachent le français au moy. haut-all. lucke.

Luson? — Lux., découvert par M. Bradshaw, signalé par M. Stokes, Old Bret. Glosses, p. 21 (en note). — Gl. tramitem. — Pluriel de *lus*; cf. gall. *llyson*, plur. de *llws* « track », M. Bradshaw. Le dictionnaire de Spurrell ne donne pas ce sens à *llws* « what shoots off, slime », Spurrell, *llûs* « slime », Richards.

## M

M, mon, ma. — Ox., 2 (pens.), p. 1060,  $41^{b}$ . — Ham hol enep. — Gl. et totam faciem meam. —  $Ha \ll et \gg$ , m pron. suffixe possessif,  $1^{ro}$  pers. du sg. Voir ha-m.

Ma...? — C. C. V, p. 10, n° 43. — Gl. labis. — Mot commencé: macl « macula »; gallois magl?, Stokes.

Ma. V. airmaon.

Mabcauuelou, berceaux. — Bern., p. 4, nº 6. — Mapcauuelou, gl. conahula, i. e. cunabula « berceau d'enfant ». Composé de mab « fils », et du pluriel de cauuell « berceau ». Voir cauuell et map.

Maciat, porcher. — C. C. V, p. 55, n° 308. — Gl. poractur (porcator, i. e. porcarius) — Contexte: si porci in grade (uel n[i. e. uel glande]) ingressi quotiens capti poractur reddat, xxx = W., c, 19. — Gallois meichiad, Spurrell, dérivé de moch « porc »; Cathol. moch, voir houch lart spazet « pourceau gras senne »; arm. mod. moc'h « des cochons », Troude, penmoc'h ou pemmoc'h « un cochon »; corn. mogh; irl. mucc; cf. Uinmochiat « Cart. de Redon. Pour -iat, voir Zeuss, p. 839; cf. grec μυχ-τήρ « nez, museau ». V. Curtius, gr. E., p. 162. Il faut probablemont corriger mochiat.

Maeticc. V. cimmaeticcion.

Mail, mutilé. — M. C., p. 405, fol. 42 b. a. — Gl. mutilum. — Contexte: plenum uersum, una quidem syllaba mutilum. E., 171. — Cf. gall. moel « chauve », Mab., 2, 208, Zeuss, p. 101; Cathol. moal « chauue »; arm. mod. moal, Troude; vannet. moél; irl. mael, Zeuss, 101, Wind., Wört., p. 675; cf. Mailbrigit « calvus Brigitæ », L. Land, 230; Maeltiern, Cart. de Red., 1, 14, 2, 28; cf. irl. mug, génitif

moga « servi », mogae, mogi « servi » (plur.), Zeuss, p. 14; arm. mod. mevel « serviteur », mátez « servante » (\*magtact); vannet. matac'h, maouez « femme » (opposé à gwas « mari »); corn. maw « puer », mowes « ancilla », Zeuss, p. 144. Cf. goth. magus, magath-s « jeune servante », mavilo, Ulfilas Heyne, première édition. La racine paraît être magh. Il faut sans doute la séparer de Magalus (nom d'un roi des Boïens, Liv. 21, 29), de Magalius, Inscr. Stein, 369, Zeuss, p. 766. Le mot mael « miles gregarius » dans penn lu am mael, Barzas-Breiz, 4° éd., 1, 86, n'existe actuellement que dans l'imagination de M. de La Villemarqué, et on regrette de trouver de pareilles citations dans une 2° éd. de la Grammatica celtica, p. 102.

Main. V. cronmain.

Mair, préposé d. — Ox., 2 (pens.), p. 1063, 45°. — Gl. præpositus. — Gall. mod. maer, Spurrell; irl. maer, plur. maeir, accus. maera, O'Donov., Gr. 84. Du latin major. L'armoricain actuel mér paraît emprunté au français. Le léonard mear paraît identique à maer. Cf. kear = caer. — Ox., 2 (pens.), p. 1063, 45°. — Mair, gl. praepositus.

Maithuress. V. cimmaithuress.

Malgueretic, trompé. — Ox., 1 (Ov.), p. 1058, 41°. — Gl. deceptus. — Pour le contexte voir : diguolouichetic. — Dérivé en -etic d'un thème \*malvar; cf. irl. mellaim « je trompe », Wind., Wört., p. 685. Pour l irl. = lv breton, cf. irl. mala « paupière » = breton malven. Selon M. Stokes ce mot serait composé de mall « désir » et de gweretic = gall. gwair « ardens ». Dans ce cas la glose ne traduirait pas deceptus.

Mam. V. henmam.

Map, fils. — Ox., 1 (Ov.), p. 1057, 39°. — Hinn map diiob, voir hin. — Gall. mab, Spurrell; Cathol. map; arm. mod. māb, Troude; par abreviation dans les noms propres -ab en gallois et en armoricain: Abailard; et même p en gallois: Powell = ab Howell = map Howell; irl. macc; vieux celt. \*maqvi: Inscript. ogham.; Corpi-maqvas = irl. Corbmac; Cormacc, Zeuss, p. 66; maqvi Cunatami, Inscr. Brit. Chr., Hübner.

Mapbrethinnou, langes. — Ox., 1 (Ov.), p. 1057, 39<sup>b</sup>. — Mapbrethinnou. — Gl. in cunis i. e. puer cunarum (en note) « langes d'enfant ». — Voir map; cf. brathrac, voir brethinnou.

Mapbrith, langes. — Juv., p. 393, P. 8. — Conabula (leg. cunabula) i. mapbrith i. onnou. — Pluriel en i interne de breth. V. Zeuss, p. 820.

Marchauc, de cheval. — Ox., 1 (Ov.), p. 1058, 41°. — Guas marchauc. — Gl. adulter. — Adj. dérivé en āc, de march « cheval »; gall. marchog « cavalier », march « cheval », Spurrell, Cathol. marcheg « chevalier », march « cheval », arm. mod. march, Troude; irl. marc i. ech, Corm. p. 28, marcach « equester », Sg., 50°, Zeuss, p. 809, Wind., Wört., p. 571; cf. Kenmarcoc, chart. Red., a. 866, p. 42; cf. gaulois τρι-μαρχισία. Pausan., Zeuss, p. 38.

Mas, étain, métal. — C. C. V, p. 56, n° 314. — Gl. stagnum i. e. stannum. — Contexte: si quis ancellam alterius adprehenderit fugientem et a domino suo potuerit euadere stagnum ferrum merito accipiat (lxvi, W. C., 59). Dans un autre manuscrit publié par Wasserschleben (Bussordnungen, p. 134), on lit: si ancella fuit, libras ii merito accipiat, qui capit eam, si servus iii stagni libra unam accipiat. — Gall. kymeint a'r vas (mas) twym « aeque ut ferrum candens », Zeuss, p. 1061; Irl. mass. acc. sg., maiss n-oir « massam auri », Three middl. Ir. hom., p. 12; du latin massa; cf. Verg. Æn., VIII, 453, Ovid., M., II, 112.

Mas cloiumn, pour masclodimm « mine ». — Ox., 2 (pens.), p. 1061, 42b. — Gl. metallum. — Leg. clodimm pour cloiumn: masclodimm « mine »? Zeuss sépare mas de cloium qu'il n'explique pas et dont la lecture n'est pas certaine; cloiumn suit immédiatement mas et paraît gloser également metallum. Ce serait selon nous un mot composé. Nous lisons clōdimm = gallois moderne clawdd « tranchée, fosse »; Cathol. cleuz, arm. mod. kleuz, irl. clad, id., claidim « j'enterre », Wind., Wört., p. 425. Pour l'analogie de la composition, cf. gallois mwn-glawdd « mine »; Cathol. mengleuz « mine », arm. mod. meingleuz, Troude, basvannet. meingleu. L'irlandais a l'ă et le breton l'ā.

Matguoret (nom propre). — C.C. II, pref. V.— Au sommet d'une des pages de cette collection, on lit: matguoret benedic mihi. On trouve six fois Matuuoret dans le cart. de Redon jusqu'en 827, à côté du nom de lieu Matuuor. Sous la forme Matguoret, ce nom ne peut être que du x° au milieu du xı° siècle. Le second terme uuoret entre en composition d'un grand nombre de noms propres; cf. Voreto (inscription de Vaison), voir Beiträge, t. III, p. 167; ate-vortus, Corpus, inscr. lat.,

t. III. Pour la racine cf. Voreda? en Grande-Bret., itinér. d'Antonin.

Máúr, grand. — Juv., p. 413, P. 90. — Multo vecte ór máúr dluithruim. — Pour le contexte voir dluithruim. — Voc. corn. maur, gall. mod. mawr, Spurrell, Cathol. meur. Ce mot en armoricain actuel n'est plus usité que dans des dérivés et dans certaines locutions: meurbed « grandement », meurék « pas mal » (bas-vannetais), etc. Noms propres Le Mor, Le Meur. Le cart. de Redon offre beaucoup de noms composés à l'aide de cet adjectif sous la forme mor. Ce mot, sous ses diverses formes, ne présente aucune trace de gutturale et doit être rattaché à une racine ma et non mag. Pour le comparatif, voir mui, Curtius, gr. E., p. 328. — Ox., 1 (mens.), p. 1060, 22<sup>b</sup>. — Ir maur nimer « le grand nombre ».

Maut, pouce. — Ox., 2 (mens.), p. 1060, 23<sup>a</sup>. — Amcibret ir maut. — Gallois mod. bawd, Spurrell, arm. mod. meud, Troude.

Med, hydromel. — Ox., 2 (pens.), p. 1062, 44°. — Gl. sicera. — Gall. mod. medd «hydromel», meddw «ivre», Spurrell; irl. mid, Corm. tr., p. 106, Wind., Wört., p. 689, med, medar « vase à boire», Wind., Wört., p. 684, mesc «ivre»; Cathol. mez « ydromellum», mezu « yure», mezuiff « enyure»; arm. mod. mezvi « s'enivrer», mezo « ivre», Troude, vannet. mèw « ivre», mèweīn, etc.; slav. med-ŭ « miel, vin»; anc. sax. med-o, anc. haut-all. met-u « hydromel»; sanscr. mádh-u « douceur, boisson douce, miel»; grec μέθ-υ « vin», μεθύ-ω « je suis ivre». Voir Curtius, gr. E., p. 259, 260.

Meic, gages, cautions. — C. C. V, p. 31, n° 169. — Gl. ratas. — Pluriel de mac; cf. gall. mod. māch « vas, vadis », meichio « assurer, cautionner », gall. mod. mechdeyrn « viceroi, régent, lord »; cf. gall. moy. mechdiern, Davies; corn. myghtern (cité par M. Stokes). Machtiern se trouve en grand nombre de fois dans le cart. de Redon: v. à la page 675. Le machtiern a à peu près le même sens que tiern « chef » = \* tigern « chef de famille », de tig « maison »; cf. vannetais mac'hbonāl, l'intermédiaire pour les mariages. Les autres dialectes armoricains emploient un mot qui paraît différent: baz-valan « bâton de genét ». Il n'est pas à supposer que mac'h soit pour bac'h: ce serait un exemple unique que celui

d'un m initial en vannetais correspondant à un b dans les dialectes voisins.

Meid, petit lait. — Bern., p. 7, no 35. — Meid uel cosmid. — Gl. serum. — Gall. mod. meiddiad « lait caillé », meiddian « lait caillé et petit lait », Spurrell; irl. medg, id., Corm. Tr., p. 115, Wind., Wört., p. 684; irl. mod. meadg, O'Reilly. Meid semble être pour \*megd.

Mein, minces. — M. C., p. 391, fol. 4 b. a. — Gl. gracilenta. — Pour le contexte voir cimmaeticion. — Corn. muin, gall. mod. mwyn « gentil », Spurrell; Cathol. moan « mince », arm. mod. moan, id., Troude, vannet. moén; irl. min, Zeuss, 99, comparatif miniu, Wind., Wört., p. 691. Pour ei cambrien — ê ou ī long, v. Zeuss, p. 104. La différence de quantité rend incertain le rapprochement avec le grec μινύ-ω, latin mǐ-nu-o, goth. mins « moins », slav. mǐn-ij « moindre ». V. Curtius, gr. E., p. 335. Relevons dans mein une trace du pluriel en i. — Ox., 1 (Ov.), p. 1054, 37a. — A mein funiou. — Gl. tenues. — Contexte: este procul vittae tenues, insigne pudoris. — Mein « minces ».

Meir, préposés à. — C. C. V, p. 16, nº 79. — Gl. actores, templi (vi, 1, W.). — Pluriel en i de mair. V. Mair.

Mél, miel. — Ox., 1 (mens.), p. 1060, 22°. — In libra mellis i. tréán cant mél. — Gallois mél, Spurrell, arm. mod. mél, Troude; irl. mil, Wind., Wört., p. 690, 691. miliss « doux », Zeuss, p. 238; goth. milith, grec μέλισσα « abeille », μέλι, gén. μέλιτος, lat. mel, mellis, Curtius, gr. E., p. 330. Le breton semble emprunté au latin.

Melgabr, troëne. — Bern., p. 3, n° 2. — Gl. ligustra. — Composé de mel et de gabr. Le second terme est régi par le premier, comme dans Pennichen, Zeuss, p. 125, 126. Pen ohen « tête de bœufs », Rytychen, nom gallois d'Oxford; pour mel, cf. corn. mel « pavot », Zeuss, p. 1076; gall. mellhionou « violas », meillion gwynnion « trêfle à fleur blanche », meillion cochion « trêfle à fleur rouge » (Richards, Dict.); cf. Cath. melchonenn « trifolium », arm. mod. melchen « trêfle », melchon, Troude; pour gabr: cf. gall. mod. gafr « chèvre, bouc », Spurrell; Cathol. gaffr, arm. mod. gaour ou gaor, bas-vannet. gaor et gor: Gavr-inis « île de la Chèvre » (golfe du Morbihan); irl. gabur, Corm., p. 22, gabor, Sg., 37°, Zeuss, p. 781, gabhar, Ir. gl., 372; cf. Gabro-sentum, Glück., p. 43 (nom de lieu en Grande-Bre-

tagne), Gabro-magus, Itinéraire d'Antonin (Norique), γαβρήταν ὅλην, Ptol., c. 11, § 5, Ed. Wilberg. Gabr est dans le même rapport avec gaibiu « je prends », que le latin caper avec capio suivant M. Stokes. C'est aussi improbable pour l'irlandais que pour le breton. Voir Curtius, gr. E., p. 142.

Mellhionou, violettes. — M. C., p. 396, fol. 8 b. b. — Gl. uiolas. — Pour le contexte voir Coll. — Peut-être composé de mel et de hionou pour fionou, gl. rosarum; irl. sionou. V. Fionou.

Meluet. — V. Mormelvet.

Menntaul, balance. — M. C., p. 401, fol. 12 b. a. — Gl. bilance. — Pour le contexte voir Cithremmet. — Cf. montol, Eut., gl. trutina; gall. mod. mantawl; dérivé en -āl, de ment « quantité, grandeur », gall. mod. maint « quantité », Spurrell; Cathol. ment, id., arm. mod. ment, id.; entré dans beaucoup de composés: kement « autant », pegement « combien »; irl. tomus = do-fo-mensu « mesure », Stokes, Beitr., VIII, p. 339; irl. mét, méit, Zeuss, 250. Wind., Wört., p. 684. Méit et ment = \*manti. V. Curtius, gr. E., p. 328. \* Manti serait dérivé d'une racine ma comme maur. Suivant M. d'Arbois de Jubainville ment = \*maganti, et sortirait d'une racine mag, comme maur d'ailleurs?

Meplaom, avoir honte, être dans la confusion. — C. C. V, p. 24, n° 131. — Gl. confitari. — Contexte imprimé: Cum errorem suum senserint confutari (xxi, 15, W.). — Infinitif d'un verbe dénom., dérivé de mebal « honte »; cf. gall. mefl « honte, opprobre », meflu « souiller, causer de la honte », Spurrell; irl. mebol, mebul « honte, déshonneur », Zeuss, 241, 768; Wind., Wört., p. 683; irl. mod. meabal, O'Reilly; cf. grec μέμφομαι, Stokes, Beitr., VIII, p. 351, Curtius, gr. E., p. 742. M. Stokes, à cause du breton mez « honte », gall. mêth, corrige en meth-laom. Laom serait l'infin. d'un verbe apparenté à l'irl. laaim « chasser », grec è-λάω. Ce composé serait assez singulier. Toute correction nous semble d'ailleurs ici oiseuse: meplaom = mebalom.

Mergidhaam, je suis fou, stupide. — Eut., p. 1052, Cod. prior, 2<sup>b</sup>. — Gl. hebesco. — 1<sup>ro</sup> pers. du sg. pr. ind. act. d'un verbe dénom.: cf. irl. mer « fou », Corm. tr.; maraige » fou », Ml. carm., 11, Zeuss, 952, Wind., Wört., p. 686; cf. grec μάργος « fou », μαργίτης (nom d'un sot qui fit contre Homère une satire), μαργιτομανία « folie ». La glose est écrite sur b'esco pour he-

besco, voir Eut., édit. Lindemann, lib. I, 2. Zeuss le rapporte à evanesco écrit sur evaneo, ce qui est une supposition gratuite et ne donne pas de sens. Zeuss rapproche l'adjectif irl. merg « rugatus » et le gallois merydd « débile », qui n'expliquent rien, Pour haam = aam = \*agam, v. Datolaham et Scamnhegint.

Merion, préposés à. — Juv., p. 409, P. 78. — Actores merion. — Contexte: actores famulos mittit quis portio salva Cultorum certa ruris mercede daretur. — Pluriel en -ion de mair. V. Mair et Meir.

Mesur, mesure. — Juv., p. 410, P. 80 (livre IV). — Nummum ir mesur. — Pour le contexte voir Délú. — Du latin mensūra. L'accent portant sur ū, l'e n'a pas été allongé : gall. mod. mesur, Spurrell, Cathol. muzur, arm. mod. muzul, Troude, haut-vannetais mezul.

Met. — V. Etmet.

Metetic. — V. Antermetetic.

Mi, moi. — Juv., p. 391, P. 3. — Nunc ego quem (i. ismi) dominus, cœli terræque repertor, ante suos uultus noluit parere ministrum. — Pronom absolu, 1<sup>re</sup> pers. du sg.; gall. mi, mimi, gall. moy. mi, my, myvi (moi moi); corn. my, me; arm. moy. et mod. mé, Zeuss, p. 368, 369, haut-vannet. mi. — M. C., p. 400, fol. a. a. — Iss mi. — Gl. intemerata. — Pour le contexte, voir Enuein. — M. C., p. 400, fol. 11 a. a. — Mi philologia (gl. uoco). — Pour le contexte, voir Amu. — M. C., p. 403, fol. 15 b. a. — Issimi. — Gl. ipsa. — M. C., p. 408, fol. 51 b. a. — Mimihun. — Gl. ipsa. — M. C., p. 408, fol. 51 b. a. — Mi mihun. — Gl. ipsa. — Voir Hun.

Mi. — C. C. V, p. 1, nº 1. — Gl. sopula (alène). — Contexte: Perforauitque aurem eius sopula (Exod., xxi, 6). — Mot commencé, probablement, comme le suppose M. Stokes, pour minauet; gall. mynawyd « alène », Spurrell; corn. benewcz, Cathol. menauet, arm. mod. ménaoued et minaoued, Troude; irl. menad, Corm. Tr., p. 108, Wind., Wört., p. 685.

Mid. - V. Cosmid.

Milin, prostituée. — C. C. V, p. 47, n° 260. — Gl. prostitutam (xlvi, 21, W.). — Dérivé d'une racine mil, qu'on trouve dans l'irlandais millim « je souille, je déshonore » : na ra-millet mna « ne me perdant mulieres », Zeuss, p. 954,

Wind., Wört., p. 691; irl. mod. milin « mauvaise vie », millead « action de débaucher », O'Reilly. M. Stokes en rapproche milinon, gl. libosas, Lux. Mais, comme M. Rhys le pense, il est possible que libosas ne soit pas pour libidinosas, mais soit un dérivé de libum « gâteau de miel ». Le nom propre Milon, Cart. de Red., qu'il cite également, se rattache plutôt à l'irlandais mil « soldat ».

Milinon, jaunes, couleur de miel. — Lux., P. 2, l. 11, 366. — Gl. libosas. — Milinon pour milinion? Milin serait dérivé de mel « miel » (Rhys). Zeuss supposait livosas, lividi vel potius flavi. Milin des gloses, d'Orléans glosant prostitutam a fait supposer à M. Stokes que libosas était pour libidinosas; cf. gallois melyn « jaune », Cathol. melen, arm. mod. mélen, Troude, vannetais melén et melein.

Milintric, prostitution. — C. C. V, p. 33, nº 179. — Gl. stupris. — Texte imprimé: si quispiam adulterae conjunctus perpetuam cum ea permanendi fidem polliceatur; tolerabilius est sacramentum non implere quam permanendi (sic) in stupri flagitio (xxxv, 5, W.). — V. milin. — Tric, suivant M. Stokes, peut être comparé au latin-tricio-dans meretricium.

Minci, collier. — Juv., p. 397, P. 26. — Monile i. minci. — Gall. mod. mynci, Spurrell; irl. muince, gl. collarium, Sg., 35\*, Wind., Wört., p. 698; dérivé de muin « cou » = \*moni; muince = \*monicia; cf. grec μανιάκης, μάννος « collier »; sanscrit. maniaka « chaîne d'or autour du cou »; vieux slave monisto, Fick, tome I, page 171 (3° édition); latin monile.

Mined, mines. — C. C. V, p. 25, n° 136. — Gl. minas, (xxiv, 1, W., citing Eph., vi, 9). — Du latin mina, pluriel en -ed. Anciennement ce suffixe servait à former des collectifs: M. Rhys, Revue celt., II, 117, 118, compare vieux bulg. bratija « fraternité », plur. de bratŭ « frère ». M. Stokes cite le sanscrit gav-yā « nombre de vaches », et les terminaisons grecques en -ιά, comme δωρ-ιά. D breton peut être pour dj et j.

Minn, diadème, couronne. — M. C., p. 392, fol. 6 b. a. — Gl. sertum. — Minn « couronne, diadème ». — Contexte: In capite.... sertum pro regni conditione gestabat, E., 23. — Irl. mind « diadème », Wind., Wört., p. 96, O'Curry, On the mann., t. III, p. 193 et suiv. — M. C., p. 394, fol. 7 b. a. — Gl. sertum. — Contexte: multiplici ambitum redimitur lumine sertum.

Minnou, guirlandes. — M. C., p. 396, fol. 9 a. a. — Gl. serta, E., 32. — Pluriel de minn. — M. C., p. 399, fol. 10 a. b. — Gl. stemmata, deorum, E. 39.

Misur. — V. Dowomisurami.

Mod, muid, mesure de capacité. — C. C. III, p. 17, n° 83. — Gl. gomor « mesure pour choses sèches ». — Contexte: sciendum quantum est pondus primitiarum i. gomor. — Du latin modus; gallois mod. modd. D'après M. Stokes l'irlandais muide, le gallois buddai? et l'armor. mod. méz, viendraient de modius, français muid. Pour gomor: cf. gomor Hebraeorum (de mens. et ponder.), Zeuss, p. 1060; hébreu homer, chomer (Stokes).

Modreped, tantes (propr. tantes du côté maternel). — Ox., 2 (pens.), p. 1062, 43°. — Gl. materterae. — Pluriel de modrep, pour motrep; voir Motrep, C. C. V. Mōtrep est composé de mōter = irl. máthir, etc., Zeuss, p. 262, et de -ep = irl. -ec = grec -ωπ-, dans ἀνθρ — ωπο-ς? voir enepp; motrep « apparence, ressemblance de mère »; cf. gall. mod. modryb, Spurrell; Cathol. mozreb, arm. mod. moèreb, Troude.

Mogou, crinière. — Lux., p. 2, l. 12. — Gl. comas. — Pluriel de mog ou mong; gall. mod. mwng « crinière », Spurrell; Cathol. moé « crinière », arm. mod. moué, nom propre actuel Le Moué; irl. mong, génitif muingi, Corm., tr., p. 118, Wind., Wört., p. 695; irl. mod. muing, O'Reilly; vieux-haut-all. mana? Paraît dérivé de muin « cou ».

Moi, plus. — Ox., 1 (mens.), p. 1060, 23°. — Ismoi. — Moi « plus » comparatif de maur « grand »; gall. moyen et mod. mwy, superl. mwyaf; corn. moy, superl. moygha; arm. mwy, mwyhaf, Cathol., arm. mod. mui, mwioch, superl. muiān, Troude; irl. máa, má, máo, superl. maam, Zeuss, p. 276, 277, 278, 299, 300; gothique comp. mais, Curtius, gr. E., p. 328.

Moid, sorte de trèfle ou de luzerne. — C. C. V, p. 9, n° 42. — Gl. finicum (phœnicum). — Contexte: Etsi fuerint peccata uestra ut finicum, ut nix dealbabuntur (Isaïe, xliii, suivant les sept.) — Du latin mēdica « sorte de trèfle, luzerne », Stokes.

Molin, moulin. — C. C. V, p. 32, nº 176. — Gl. molam, xxxiii, 10, W.). — Du latin molīna; gall. melin, Spurrell;

Cathol. melin, arm. mod. milin, Troude, haut-vannet. melin. L'irlandais muilend vient de molendinum.

Monim. — V. Guomonim.

Montol, balance. — Eut., p. 1054, 7°. — Gl. trutina. — Voir menntaul.

**Morbran,** cormoran (corbeau de mer). — Eut., p. 1053, 5<sup>b</sup>. — Gl. merges (mergus). — Gall. mod. morfran « cormoran », Spurrell, arm. mod. môr-vran, id., Troude; irl. muir-bran, Sg., 55<sup>b</sup>, Zeuss, 854, Wind., Wört., p. 699; composé de mor « mer » et de bran « corbeau ». Dans tous les dialectes brit. mor; irl. muir; cf. goth. mar-ei, slavon mor-je, latin mar-e, grec 'Αμφί-μαρο-ς (fils de Poseidon), voir Curtius, gr. E., p. 322. Le thème vieux celtique est, comme le prouve l'irlandais, \*mori; cf. Moritasqus (Gallus Seno) Cæsar, Deus Moritasqus, Inscr. Orell., 2028, Mori-dunum (ville de Grande-Bretagne), Itin. ant., Μορικάμβη εἴσχυσις (Brit. æstuarium), Ptol., mori-marusa (= mare mortuum)? Plin., Morini, Verg. Aen., 8, 727, gentis are-morica, Auson., prof., 10 (Zeuss, p. 12, 13). L'i final n'a pas laissé de traces en breton : cf. bret. iob = irl. ioib = iovi. - Bran : gall.brân « corbeau », Spurrell, Cathol. bran, arm. mod. bran, Troude; irl. bran, Corm., p. 6, Wind., Wört., p. 401: cf. slav. vranŭ « corbeau ». La moyenne n'est pas expliquée. V. Curtius, gr. E., p. 584.

Morduit, cuisse.— M. C., p. 408, fol. 51 a. a. — O morduit. — Gl. femine. — Contexte: unde fabula est eum Jovis femine procreatum, E., 241. — Voc. corn. mordoit, Zeuss, p. 843, gall. mod. morddwyd, Spurrell; Cathol. morzat, arm. mod. morzed, Troude, vannetais morhad.

Morliaus, combien nombreux! — Ox., 1 (Ov.). p. 1056, 39. — Gl. quam multos. — Contexte: eheu quam multos advena torsit amor. — Composé de mor, voir maur « grand », et de liaus; cf. gall. mod. lluaws « nombreux », Spurrell, Cathol. lies « souuent »; arm. mod. lies, Troude; haut-vannet. lies; irl. il « multus », ilar « multitudo », lia « plus, plures », Zeuss, p. 257. V. Beiträge, VIII, 4; ibid., 475. — Le celtique a perdu le p ario-européen; cf. goth. filu; latin, plūs; sanscrit purú-s « beaucoup »; grec πολύ-ς. V. Curtius, gr. E., p. 281. Liaus a conservé l's du comparatif latin plūs. Pour la composition avec mor, cf. Mortru.

Morm.... — C. C. V., p. 50, nº 276. — Morm. Boestol,

gl. bilbina, leg. belluina. — Contexte: alios beluina rabies. morsibus detruncando comminuit (xlix, 4, W.). — Mot inachevé. M. Stokes supplée mor-mil « animal de mer? ».

Mormeluet, tortue, escargot de mer. — M. C., p. 408, fol. 51, a. b. — Gl. testudinum, — De mor « mer », melvet, pluriel en et; gall. mod. morfalwen, malwoden « colimaçon », Spurrell; Cath. melhueden « limas », melhuenn croquennec « tortue » (m. à m., limaçon à écailles); arm. mod. melc'houcden kroquennek « escargot », Troude.

Morthol, marteau. — Ox., 2 (pens.), p. 1061, 42<sup>b</sup>. — Gl. seta. — Gall. moy. myrthwl, Mab., 3, 89; Zeuss, 1061; gall. mod. morthwyl, Spurrell; Cath. morzol; arm. mod. morzol, mourzoul, Troude; vannetais marhōl; du latin martellus.

Mortru, hélas (grandement déplorable!) — Ox., 1 (Ov.), p. 1056, 39<sup>a</sup>. — Gl. eheu. — De mor, exclamatif, et tru; cf. morliaus,; gall. tru « misérable », truedd « pitié » Spurrell, Cathol. truez, « pitié », arm. mod. truez « pitié »; Troude, Vannet. truhé; irl. Tróg, trúag, Zeuss, p. 23. — Pour u bret. — õ irl., voir Zeuss, p. 99. L'armor. truant est emprunté au français truand. Quant au français, il ne vient pas du celtique comme on l'a cru. Il existe des formes bas-latin. trutannus, etc. irréductibles aux formes celtiques.

Motetin. — V. Immotetin.

Motrep, tante. — C. C. V., p. 6, nº 23. — Gl. matertere. Pour le contexte, voir Comnidder. — V. Modreped.

Mui, plus. — Juv., p. 403, P. 51. Tantum ne unquam hónit nam múi. — Pour le contexte, voir Hónit. — Voir Moi et Nammui.

Muin, bienfait, présent. — Ox., 1 (alph.), p. 1059, 20<sup>a</sup>. — Beneficium, munus. — Gall. mod. mwyn « munus », Zeuss, 1059; irl. máin « objet coûteux, trésor », Wind., Wört., p. 677; irl. mod. maoin « richesses, biens », O'Reilly; oi bret. peut être pour ai, ei, Zeuss, p. 103.

Muiss, plats. — M. C., p. 406, fol. 46 a. b. — Gl. disci, diffusioris, E., 199. — Gall. mod. mwys « pannier, manne »; irl. mias, Corm. tr., p. 118, Wind., Wört., p. 683; goth. mes, Stokes; du latin mensa (mēsa).

Muncul? — C. C. V, p. 25, nº 138. — Gl. lenticulam (vase rond et plat comme une lentille). Contexte imprimé: Sumuel lenticulam olei accepit et fudit super caput Sauli

(xxv, 1, citing, 1, Reg., x, 1).— M. Stokes lit muntul et le rapproche de montol « balance », ce qui n'offre pas de sens satisfaisant. Nous y voyons un dérivé de muin « cou, vase à col étroit »?

Munnguedou, entrailles. — M. C., p. 387, fol. 2 a. a. — nouirmunnguedou i. coilion gl. extorum, E., 5. — Composé de mun et de gued servant de suffixe, Zeuss, p. 890; cf. gall. monoch « entrailles », mynwes « bosom », Spurrell.

Munutolau, brindilles.— Ox., 2 (pens.), p. 1063, 44<sup>b</sup>— Gl. fornilium. — Munutolau, pluriel en au de munutol, dérivé en āl de munut « menu », du latin minutus. — Zeuss a proposé munut o lau « mince par la main », ce qui est bizarre et inutile.

Muoed, orgueil. — C. C. I, p. 14, n° 68. — A muoed gl. fastu « par orgueil ». — Contexte: multi clericorum ieiunant fastu superbie ex propriis suis nihil largientes egenis. — A préposition, voir a, et muoed = irl. miad, Wind., Wört., p. 689; Zeuss. p. 18, so-miad « gloire », Wind., Wört., p. 789; oi bret. = ia irl. pour ē.

Mur, mur. — Juv., 390, P. 1. — Mænia aul., i. mur Bethleem. — Du latin murus.

#### N

Na, ne(quine)—C. C.V, p. 39, n° 219.—Gl.non suspection is. -Na bu anfumetic « qui ne fût pas obscur ». — Contexte : abbas ita degenerauit ab opere Dei ut mereatur... fornicationis crimine non suspectionis sed mali euidentis honerari (xxxix, 7, W.) -Na particule négative, employée dans les sentences relatives ou subordonnées; gall. na, corn. na, arm. na, Zeuss, p. 751-752; irl. na, Zeuss, p. 744. La particule négat. simple, absolue, est ni, en irlandais comme en breton; cf. is et as (irl.), is et a (gallois), it et a (gallois). Il apparaît dans toutes ces formes un élément i... jouant le rôle affirmatif, simple, et a, le rôle de relatif. - Juv., p. 403, P. 51. - Tantum ne unquam honnit nammúi. — Voir Honit. — C. C. V, p. 40, nº 221.— Gl. non arcemus na « ne, que ne » dans nadocondomni. — Contexte: illos vero, quorum abbatem de mensa sanctorum propter infamiam non arcemus (xxxix, 7, W.) — C. C. V, p. 11, n° 50. — Gl. non neophitum. — Na « ni », dans na

niguid. — Contexte: Nemini cito manus impossueris, Idem (scil. Paulus, I Thimoth.; iii, v, 6) Non neophitum (i, 7, W.) — C. C. V, p. 41, n° 224. — Gl. non admittat (xxxix, 9, W.). — Na dans na-co: na négation relative et co préfixe verbal: mot inachevé.

Nac, et ne. — C. C. V, p. 23, no 122. — Gl. nec... adquiescas. — Contexte: Non sequeris turbam ad malum faciendum, nec in judicio adquiescas sentententiae plurimorum (xxi, 10, W.) (Exod., xviii, vv. 2, 3). — Nac, na « et ne, ni »; gall. nac (devant les voyelles), na; corn. na; arm. na, nac, Zeuss, p. 753, 754; joue le rôle de l'all. noch. — Juv., Beiträge, VII, p. 413, P. 71, Beiträge, IV, p. 407. — Nulla nacenbid « ni au monde ». — Pour le contexte, voir Bid.

Nahulei, néanmoins? — Am., p. 12, n° 62. — Non minus nahulei uel int coucant. — Gl. nihilominus in cæteris operibus quantum segregetur. — Hu est inexpliqué; lei parait bien être le gallois actuel llai « plus petit, moindre »; irl. laig-iu « minor », lug-em « minimus »; slav. lig-ŭ-kü « levis »; anc. haut-all. lih-ti; latin lĕv-is; sanscrit lagh-ú-s; grec ἐ-λαχ-ύ-ς ἐ-λάσσων « moindre ».

Nammui, sans plus, non davantage. — Juv., p. 403, P. 51. — honit nammui. — Gl. tantum ne unquam. — Composé de na particule négative ou nan, et de mui « plus »: voir na et mui. Cette forme nous donne une explication très simple de l'irlandais nammá « solum », nammáa, Wb., 12°, nanmá, Wb., 12°. Pour nan, cf. irl. nan-t, Zeuss, p. 743, arm. nan « non ». Zeuss rapproche nammá de na-myn. Cette glose nous prouve que ce rapprochement est faux. Pour máa comp. de maur, v. Zeuss, p. 276.

Nat, et qui ne. — M. C., p. 401, fol. 12 a. b. — Natoid guoceleseticc. — Gl. nulla titillata. — Pour le contexte, voir Guoceleseticc. — Nat oid « qui n'était pas »; nat part. négat. dans les sentences relatives ou subordonnées; nat et nas sont opposées à nyt, nys, comme na à ni; voir na; gall. nat, hyt nat oed « ita ut non esset », Mab., 121; arm. nac, et très rar. nad, Zeuss, p. 751, 752; cf. irl. nad, nád, nat, nát; ni nad « non quin », Zeuss, p. 741, 742.

Natrolion, de serpent. — Lux., P. 2, l. 8. — Gl. regulosis (regulus « serpent », Ducange). — Adj. en āl; gallois neidr, nadroedd « serpents, couleuvres », Spurrell; Cathol. azr

« couleuvre ». L'n initial est tombé en armoricain: on l'a confondu avec l'n final de l'article. Un phénomène analogue s'est produit en français pour l'ierre devenu le lierre; arm. mod. aer, Troude, bas-vannetais èl; irl. naithir, gén. natrach, Zeuss, 259; cf. latin nātrix « serpent d'eau », Stokes, Beitr., VIII, p. 338.

Naues. — Lux., P. 1, 1. 20, 361. — Gl. reumas. — Cf. lestaued et incedlestneuiom.

Nedim, hache. — Ox., 2 (pens.), p. 1061, 42b. — Gl. ascia. — Gall. mod. neddai, neddif « doloire », naddu « couper »; irl. snaidim « je coupe, je taille, j'enlève des copeaux », O'Donov., supplément à O'Reilly, Wind., Wört., p. 783.

Nép, quiconque. — Juv., p. 407, P. 70. — Sed ne quem (nép) lædam (I, 389). — Corn., gallois et arm. nep, neb; irl. nech, Zeuss, p. 405-406; bret. p = irl. ch = \*qve paraît correspondre au latin que dans quis-que; ch est en irlandais un élément de flexion: ca-ch « chacun », gén. cacha, voir Curtius, gr. E., p. 487; armor. an nep « quiconque ».

Nepen? — Lux., P. 2, 1. 2, 362. — Gl. nequit (ne quid, Rhys). — Composé de ne, négation et de pen, qu'on retrouve dans pinn-ac = latin cum-que; ne-pen « rien, nulle chose », Rhys. Peut-être faut-il corriger nepun « quelqu'un ». Voir Nepun.

Nepun, quelqu'un. — Ox., 1 (Ov.), p. 1056, 38<sup>b</sup>. — Gl. qua.— Contexte: si qua repugnaret nimium. — Nepun « quelqu'une » (quisque-unus); cf. corn. nep onon « unus aliquis ». V. nep et un.

Nérthéint, ils fortifieront. — Juv., p. 413, P. 89. — Armant i. nérthéint i. gaudia. — Contexte: Lazarus in loetum (lethum) cecidit... sed gaudia menti Hinc ueniunt uestramque fidem mihi fortius armant. — 3° pers. plur. prés. ind. act. d'un verbe dénom. nertheint = \*nertagint; cf. irl. nertaigim « je fortifie », O'Reilly, nertaim, id., Zeuss, p. 436, nert, dat. niurt « force », Wind., Wört., p. 705-706; gallois nerthu, nerthogi « fortifier », nerth « force », Spurrell; Cathol. nerz « force », arm. mod. nerz, Troude; vannetais nerh; cf. Nerto-marus, Esu-nertus, Urogeno-nertus, Nertonius, noms propres gaulois, v. Zeuss, p. 10.

Nerthi, tu fortifieras. — Ox., 1 (Ov.), p. 1057, 39°. — Nerthi ti. — Gl. hortabere « tu fortifieras ». — Contexte:

consistes aciemque meis hortabere verbis. — 2º pers. du sg. fut. primaire, Zeuss, p. 506-507; ti est le suffixe pronominal de la 2º personne servant de renforcement. — Voir Nertheint.

Ni, ne. — Ox., 1 (Ov.), p. 1057, 99<sup>a</sup>. — Ni ceinguodeimisauch. — Gl. non bene passa, signa. — Ni, gall., corn. ni, arm. ni, ne, Zeuss, 392, 750, 751; irl. ni, Zeuss, p. 739, 744; négation simple et absolue. V. Na. — Ox., 1 (mens.), p. 1060, 22<sup>b</sup>. — De se ni choilam. — Ox., 1 (mens.), p. 1060, 22<sup>b</sup>. — Ni choilam. — C. C. V, p. 27, n° 248. — Ni diglo. — Gl. non deglobare. — C. C. V, p. 3, n° 93. — Ni dinoe. — Gl. non discoperies. — C. C. V, p. 8, n° 25. — Ni dinoti non discoperies. — C. C. V, p. 4, n° 14. — Gl. non demoretur ni inu.

Ni, nous. — M. C., p. 406, fol. 44 b. b. — Nouni. — Gl. nostrum. — Contexte: uter igitur nostrum caedem admiserit quæritur, E., 186. — 1<sup>ro</sup> pers. du plur. pron. absolu; gall. corn. arm. ni, Zeuss, p. 369; sert aussi de renforcement, Zeuss, p. 374, 379, 384, 389; irl. anc. ni, à côté de sni. V. Curtius, gr. E., p. 320.

Nibóth, à contre-cœur. — Juv., p. 400, P. 35. — An nibóth án bódlaun. — Pour le contexte voir án. — Nibóth pour diboth. Di privatif et both « volonté » ou « gain ». Voir anbodlaun.

Niguid, nouveau. — C. C. V, P. 11,  $n^{\circ}$  50. — Na niguid non neophitum. — Niguid serait pour neguid. cf. cependant Lisnouuid, cart. de Red., p. 674; gall. mod. newydd « nouveau », Spurrell; Cathol. neuez, arm. mod. nevez, Troude, vannetais nehui et nehué; irl. núe. Voir Rhys, Revue celt., II, 115; cf. lit. naú-je-s; goth. niu-ji-s; lat. nov-iu-s; grec  $ve6-\varsigma$  (=  $veF6-\varsigma$ ). V. Curtius, gr. E., p. 315.

Nihn. — Ox., 1 (alph.), p. 1059, 20<sup>a</sup>. — Cf. irl. (nom de lettre), *nihn* (nion).

Nim, série, nombre. — Lux., P. 2, 1. 15, 371. — Gl. seriem. — Dérivé du latin numerus. L'accent étant sur nu, l'u a été traité comme ú long, c'est-à-dire est devenu i. Pour l'effet de l'accent, cf. boestol, dérivé de béstia.

Nimer, nombre. — Ox., 1 (mens.), p. 1069, 22<sup>b</sup>. — Cel ir nimer. — Ox., 1 (mens.), p. 1069, 22<sup>b</sup>. — Ir maur nimer. — Du latin númerum; irl. numir, Wind., Wört., p. 712; gall. mod. nifer, Spurrell; Cathol. niuer, arm. mod. niver,

Troude. — Juv., Beiträge, VII, P. 91 — Maior nimer. — Gl. grauior numerus.

Ninou, voûtes, plafond. — Bern., p. 8, nº 42. — Gl. laquearibus a ninou uel a cepriou. — Pluriel de nen; gall. nen « voûte », corn. nen-bren « laquear », arm. nein « sommet », Stokes, irl. nion « ciel », O'Reilly, nionach, O'Cléry, épithète du ciel dans le Félir. Oeng. gl. ind.

Nionuret? — Bern., p. 10, n° 53. — Idem uenturos (i. nos) tollemus in astra nepotes. — Nion pluriel en on de ni « neveu », v. comnidder, et uret = irl. oiret et airet « temps, espace de temps », Ml., 33°, 9, Wind., Wört., p. 720, 354. Plutôt ni on uret, « nous, nos descendants » (nous élèverons nos descendants); ur-et, pluriel de uir « nepos » = \*u-er. V. ūir.

Nit, nièce. — C. C. V, p. 6, n° 24. — Gl. amite. — Voir Comnidder.

Nit, ne. — C. C. V, p. 24, no 133. — Gl. non ineundum est (xxi, 2, W.). — Nit inaatoe. — Nit part. négative absolue, voir Nat.

Nith, nièce. — C. C. III, p. 17, n° 82. — Gl. nepta. — Contexte: clerici cum matre uel thia filiaque uel sorore nepta tantum uiuant. V. Comnidder. — C. C. V, p. 19, n° 94. — Gl. nepte (x, W.), — Nith « nièce ».

Nom, temple. — Ox., 1 (Ov.), p. 1055, 38°. — Nom irbleuporthetic. — Gl. lanigeræ templa: nec fuge lanigeræ memphitica templa juvencæ; sur Juvencæ: buch, voir Buch. — M. Bradshaw a supposé que nom était identique à nou, dont il a fait une préposition construite avec le génitif. Cette identification est impossible, l'm à cette époque, excepté en un cas parfaitement précisé, après l' $\bar{a}$  long quelquefois, et dans les monosyllabes, ne subissant aucun changement. Le contexte est suffisamment éloquent et se passe de commentaire : lanigeræ templa juvencæ: nom ir bleuparthetic buch « temple de la chevelue vache »: cf. irl. nemed « temple », Sg., 13b, Zeuss, 801, Wind., Wört., p. 705, dérivé de nem « ciel », v. Curtius, gr. E., p. 314; gaul. Vernemetum: nomine Vernemetis voluit vocitare vetustas, quod quasi fanum ingens gallica lingua refert, Venant. Fort., 1, 9; cf. Ver-nemetum (ville de Grande-Bretagne), Tasinemetum (ville de Norique), Itin. Ant., etc., voir Zeuss, p. 10; gall. nef, Spurrell; Cathol. eff, arm. mod. env, Troude, vannet. nean. Pour l'n

disparu voir Natrolion. — Pour nom en face de nemed, cf. tan « feu » = irl. tene, gen. tened.

Notuid, aiguille. — Ox., 2 (pens.), p. 1062, 42<sup>b</sup>. — Gl. acus. — Gall. mod. nodwydd, Spurrell, corn. snod « vitta », noden « fil », Zeuss, p. 1062, 1070; Cathol. nadoez, arm. mod. nadoz, bas-vannetais nadoé; neud, neuden « du fil, un fil », Troude; irl. snáthat « aiguille », Sg., 107<sup>b</sup>, Zeuss, p. 16, snáthe « fil », Ir. gl., 817, Zeuss, p. 76; cf. grec νή-θ-ω « je file »; goth. na-ti « filet », nêthla « aiguille à coudre », Curtius, gr. E., p. 316; cf. Beiträge, VIII, p. 349.

Nou, c'est-d-dire. — Cette particule ne se trouve guère que dans les gloses à Mart. Cap. Elle se présente cependant une fois dans Juvencus. — M. Bradshaw a supposé que nou était pour nom. Nous avons vu que c'était impossible. Ni l'irlandais ni les autres dialectes britanniques, ni même les autres gloses galloises, ne présentent rien de semblable. Les langues ario-européennes ne nous offrent aucune préposition analogue: a priori, il faut donc penser à autre chose. Il nous paraît évident qu'il faut identifier nou, avec le gallois neu « c'està-dire, ou bien ». C'est une formule parfaitement naturelle en tête d'une glose; gall. neu, Zeuss, p. 725; cf. neut « n'estil pas vrai » (nonne), Zeuss, p. 620; cf. arm. neu-se « alors, s'il en est ainsi », Zeuss, p. 621; cf. irl. no « ou bien », Zeuss, p. 699. Si nou se trouve généralement gloser des mots au génitif, c'est un pur hasard. L'exemple de Juvencus nous montre d'ailleurs très probablement nou glosant des mots à un autre cas. — M. de la Villem. (Poèmes bret., p. 242), à propos de noman, suppose qu'il est en présence de la prétendue préposition nou. D'abord ou, gallois eu n'a jamais en breton moderne pour équivalent o : voir D'Arbois de Jubainville, Mém. de la Soc. ling. de Paris, t. IV, fasc. 3, p. 244, 245, 246, Zeuss, p. 106, 107, 108. Il n'y a d'exception que pour le dialecte de Tréguier : ō pluriel pour ou, mais c'est récent. De plus noman ne signifie pas de ce lieu dans les exemples cités, mais bien maintenant. Enfin les formes No-melec et Lomelec, noms de lieu (Rosenzweig. Dict. top., du Morb., 167, 190), prouvent que no est pour lo (= loc). Loc devant la plupart des consonnes se prononce en effet lo. L'exemple tiré de Skene, IV, Four anc. books of Wales, 1, 287: croenneu qauyr, peut s'expliquer autrement : croennneu qauyr « peau de deux boucs ou peaux de bouc ». Cet exemple est tiré du livre rouge de Hergest. Or, on n'en peut citer un seul

dans le livre noir de Caermarthen qui est plus ancien. — M. C., p. 387, fol. 2 a. a. — Nouir managuedou i. coiliou, - Gl. extorum. - Contexte: denudata pecudum caede fisiculatis extorum prosicis uiscera loquebantur, E., 5. — M. C., p. 388, fol. 2 a. b. — Nouirgoudonou. — Gl. tinearum, E., 5. — M. C., p. 389, fol. 3 a. a. — Nou irguirdglas. — Gl. sali resplendentis, E., 8. — M. C., p. 390, fol. 4 b. a.— Nouiremid. — Gl. aeris (æris). — M. C., p. 390, fol. 4 b. a. - Nou ir hircimerdridou. - M. C., p. 397, fol. 9 b. b. -Nouirfionou. — Gl. rosarum. — M. C., p. 398, fol. 10 a. a. - Nouir cleteirou. - M. C., p. 399, fol. 10 b. a. - Nouir crunnui. — M. C., p. 406, fol. 44 b. b. — Nouni. — Gl. nostrum. — M. C., p. 406, fol. 45 b. a. — Noulin. — Gl. lini. — M. C., p. 406, fol. 46 a. a. — Nou ir aurleou. — Gl. gnomonum stilis, 8, 197. — M. C., p. 407, fol. 51 a. a. — Gl. cautium. — M. C., p. 408, fol. 51 b. a. — Noulirou. - Gl. aequorum. - Nou inn quotricusegeticion, Juv., p. 392, P. — Glose marginale.

Nouitiou, foires. — Eut., p. 1054, 7°. — Gl. nundinae.—Gall. mod. newid « marché, commerce », newid « échanger », newidio « échanger », etc., Spurrell; gall. moy. cyfnofut « mercator », Lib. Land., p. 113, cyfnewit « concambium », Mab., 3, 192; paraît dérivé de nov- à l'aide d'un suffixe en -īt, voir Zeuss, p. 843, à moins qu'on n'y voie un dérivé de nau « neuf » (novem); cf. irl. na tri noilathe, gl. trium nundinum, Sg., 116°.

Nouodou, palais. — M. C., p. 393, fol. 7 a. b. — Gl. palatia. — Contexte: Tunc Juno condicit propter praedictorum thalamum iuuenum et nuptialia peragenda uti postridie omnis ille deorum senatus in palatia... diluculo conuenirent, E., 26-27. — Cf. gall. mod. neuadd « grand appartement », Spurrell; probablement de nou = irl. gnó « magnifique », O'Reilly; cf. gnoe « beau », Wind., Wört., 699, gnó i. oirderc, O'Cl. (gnó = gnāv?); et de odou « demeures », plur. en ou: gall. haddef « demeure », Spurrell; racine & sed, voir com-adas.

Nun? — Ox., 1 (mens.), p. 1060, 23°. — Guoifrit nun?

**0.** de, par (voir A préposition). — Ox., 1 (Ov.), p. 1054, 37a. — Organ. — Gl. medio. — Contexte: quaeque tegis medio, instita longa, pedes. — Ox., 1 (Ov.), p. 1055, 37°.— Oolin.— Gl. rota. — Ox., 1 (Ov.), p. 1055, 38°. — O cloriou. — Gl. tabellis. — Ox., 1 (Ov.), p. 1057, 39°. — Or dometic. - Ox., 1 (Ov.), p. 1057, 39<sup>b</sup>. - O coilou. - Ox., 1 (Ov.), p. 1057, 39<sup>b</sup>. — Or guardiminatius. — Ox., 1 (Ov.,) p. 1058, 40°. — O corsenn. — Gl. arundine. — Ox., 1 (Ov.), p. 1058,  $40^{\circ}$ . — O ceenn. — Gl. murice. — Ox., 1 (Ov.), p. 1058, 40<sup>b</sup>. — O guiannuin. — Gl. vere. — Ox., 1 (Ov.), p. 1058, 41°. O caitoir. — Gl. pube. — Juv., p. 408, P. 77. — Scropibus o crummanhuo. — Juv., p. 413, P. 90. — Or máúr dluithruim. — M. C., p. 386, fol. 1 a. b. — Or bardaul leteinepp. — Gl. epica pagina. — Contexte : epica uulgo lyricaque pagina consonarent, E., 2. — M. C., p. 389, fol. 3 a. a. — O guirdglas. — Gl. salo. — M. C., p. 394, fol. 7 b. b. — Or deccolion. — Gl. decadibus. — M. C., p. 395, fol. 8 b. a. — Or cueeticc cors. — M. C., p. 398, fol. 10 a. a. — Or comtantou. — M. C., p. 404, fol. 42 a. a. — Or dubeneticion abalbrouannou. — Gl. gurgulionibus exsectis. — M. C., p. 406, fol. 44 a. a. — O guard. — M. C. p. 407, fol. 46 b. b. — O emid. — Gl. ex ære. — M. C., p. 408, fol. 51 a. a. — O morduit. — Gl. femine. — Juv., p. 392, P. 5. — O crit. — Juv., p. 392, P. 5. — O glanstlinnim. — Juv., p. 392, P. 5. — Pudore i. *o guiled*. — Juv., p. 392, P. 5.— Ex humili i. o isel. — Juv., p. 397, P. 26. — Or cléd hin. — Juv., p. 398, P. 27. — Or drissi. — Juv., p. 401, P. 37. — Or teú. — Juv., p. 402, P. 45. — Odás glose aceruo. — Juv., p. 403, P. 51. — Or guithlaun tal. — Juv., p. 405, P. 56, Beiträge, VII, p. 413. — O'r damcirchinnuuou. — Juv., p. 405, P. 50. — O discl. — Gl. lance. — Ox., 1 (Ov.), p. 1059, 41<sup>b</sup>. — Hac o'r achmonou. — Gl. inguinibusque.

Ocerou, aigus. — C. C. V, p. 49, nº 274. — Gl. hirsutis. — Contexte: alios hirsutis serra dentibus attivit (xlix, 4, W.) — Voir aceruission.

Ocet, herse, rateau. — Ox., 2 (pens.), p. 1062, 42b. — Gl.

raster. — Gall. mod. ogod, Spurrell; Cathol. ogued « herse ». On en a rapproché le vieux haut-all. aicitha, aigida « herse »; v. Schade, Alt-Deutsch. Wört., mais, phonétiquement, rien n'est moins justifié.

Och, glaive, pointe. — Juv., Beiträge, VII, p. 412, P. 10. — Och gladi. — Gl. machera. — Contexte: atque animam matris ferro fulgente machera (i. 247). — Gallois awch, Spurrell. V. Acervission.

Ochcul, coffre de voiture, chariot couvert? — Ox., 2 (pens.), p. 1061, 42<sup>b</sup>. — Gl. capsus « boîte sur laquelle le cocher est assis, chariot couvert», Du Cange. — Cf. irl. cul « char», O'Reilly; gall. cwl « boîte, coffre à enlever le charbon», Spurrell. Pour och, cf. Axis.

Ocoluin, pierre à aiguiser. — Ox., 2 (pens.), p. 1062, 43°. — Gl. cos. — Gall. mod. ogalen; Cathol. hygoulen; paraît composé de ōc (voir ocerou): cf. gallois hogi « aiguiser »; et de oluin dérivé en -ēn de al « pierre », irl. anc. all, Wind., Wört., p. 359. On pourrait songer à oluin = gall. mod. olwyn « roue », Spurrell, sans la forme gall. ogalen.

Oid, était. — M. C., p. 401, fol. 12 a. b. — Nat oid guoceleseticc. — Gl. nulla titillata. — Pour le contexte, voir Guoceleseticc. — Gall. mod. oed, corn. o, armor. oa, voa, vannet. oè, racine I, Zeuss, p. 546-548.

Ol, trace. — Lux., P. 2, l. 16, 371. — Gl. polici (dans Du Cange, peut avoir le sens de sceau). — Ol ne signifie en gallois mod. que « trace de pas » : voir Olguo.

Ollored, poursuite des traces. — C. C. V, p. 24, n° 132. — Gl. indago disputationis (xxi, 15, W.). — Pour ol voir olguo; lored est un pluriel: cf. gall. llwrw « trace, pas »; irl. larac, id., O'Reilly, arm. lerc'h; war va lerc'h « après moi »; war on lerch « après nous », mot à mot « sur ma, sur notre trace ». M. Stokes lit ol dored, et fait porter ces deux mots sur indago disputationis, ol gloserait indago et dored disputationis; cf. doraidh « dispute », O'Reilly. La glose est sur indago.

Oleu, huile. — Ox., 1 (mens.), p. 1060, 22b. — Ir hestoriou oleu. — Du latin oleum ou oliva; gall. olew « huile, onction », Spurrell; Cath. oleau, id., arm. oleo, Troude, vannet. olew; irl. ola, Wind., Wört., p. 721, olo, Corm. tr., p. 131. Pour la place de l'accent, cf. peteu de puteus « puits ».

Oleulinn, liqueur d'huile ou d'olivier. — Juv., p. 411, P. 85.— Gl. oliuum. — Composé d'oleu « huile », v. oleu, et de linn « boisson, liquide »; irl. lind « bière, vin, hydromel », Ir. gl. 221, lind « eau », Wind., Wört., p. 664; llynol « liquide », Spurrell.

Olguo, poursuite, recherches. — C. C. V, p. 23. — Gl. indagationis. — Gall. mod. olw « trace », ol « trace », oil « venir le dernier », oliannaeth « succession », Spurrell; Cath. heul « suiyure », arm. mod. heulia, Troude, basvannet. huli, haut-vannet. heli.

Olin, roue. — Ox., 1 (Ov.), p. 1055, 37<sup>b</sup>. — O olin. — Gl. rota. — Contexte: hæc erit admissa meta terenda rota. — Gall. mod. olwyn « roue »; pour l'alternance entre ī et ē, v. Zeuss, p. 105. — V. Olinou.

Olo. — C. C. V, p. 23. — En marge en face: De perverso judicio non temere faciendo. M. Bradshaw suppose que c'est le même mot que olguo. Dans ce cas la glose serait de seconde main.

On... — C. C. V, p. 1, nº 4. — Gl. arbitri. — Contexte: (Exod., xxi, 22, Vulg.) Subiacebit damno quantum maritus mulieris expetierit et arbitri indicaverint — Mot commencé.

Onnguedou, lisez monnguedou? — Ox., 1 (Ov.), p. 1058, 40°. — Ir onnguedou. — Gl. exta. — Contexte: tenuit læta pellicis exta manu. — Très probablement pour monnguedou « entrailles ». Voir Munquedou.

Onnou, langes. — Juv., p. 393, P. 8. — Conabula (leg. cunabula) i. mapbrith i. onnou. — Du latin pannus avec la chute du p, suivant M. Stokes. Si le mot était emprunté, il aurait conservé le p.

Onnpresen, instrument à creuser. — Ox., 2 (pens.), p. 1061, 42<sup>b</sup>. — Gl. foratorium. — Irl. onn « pierre », Wind., Wört., p. 723, gén. uinde; pour presen, cf. gall. pres « ce qui est aigu », Spurrell.

Or, bord. — Ox., 1 (alph.), p. 1059, 20<sup>a</sup>. — Margo limes. — Du latin ora.

Or[d], marteau. — C. C. V, p. 34, n° 188. — Gl. maleus, leg. malleus (xxxvii, 3, W.). — Or, leg. ord; gall. gordd, Spurrell, Cathol. orz « maillet », vannetais orh — ord; irl. ord, Wind., Wört., p. 724, lámh-órd « marteau à main », O'Donov., Gr., p. 342. — Ox., 2 (pens.), p. 1061, 42b. — Gl. malleus.

Orgint, qui tue. — Eut., p. 1054, 7°. — Gl. caesar (cæsor). — Irl. orgin « je tue », Wind., Wört., p. 725, orgum, orcum, Zeuss, p. 776; cf. gaul. Orgetorix (Cæsar).

Orion, bords. — C. C. V, p. 35, nº 193. — Gl. oram. — Orion straul. — Gl. oram calamidis eius (xxxvii, 5, W.). — Pluriel de or du latin ora.

Orn. — Ox., 1 (alph.), p. 1059, 20. — Voir Coorn « plausus », ou cf. irl. orn « tuer », Corm. Tr., p. 128, Wind., Wört., p. 725.

Orubimnit? — Ox., 2 (pens.), p. 1061, 42°. — Gl. auricalcum. — La lecture de ce mot est très douteuse. Le mot irl. est créd-umæ, gl. auricalchum, Zeuss, p. 18. Il faudrait en breton: cruidimmit. V. emid, gl. æra. Si la lecture était orubimnit, on pourrait décomposer le mot en or (aurum), ubim pour umim, irl. umæ (aes) et nit « fil. »: cf. irl. snithe dans snithe oir « fillet of gold »; Wind., Wört., p. 784.

Ousor, berger. — Bern., p. 4, nº 10. — Gl. opilio. — Gall. moy. heusaur, Zeuss, p. 830, gall. mod. heusor, Spurrell. M. Stokes rapproche ce mot de hapsum « vellus lanae », cité par Diez et Wört., provençal aus « toison ».

# P

Padiu, quoi? — Juv., p. 396, P. 19. — Issit pádiú itáú gúlát. Voir Gulat. — Padiu « quia », Zeuss, p. 399, cf. Leg., 2, 4, 6; probablement de pad = irl. ced, cid, et de iu, verbe subst., v. Zeuss, p. 356, 399. C'est ainsi que l'irl. cad, signifiant d'abord quid est, est arrivé en irlandais moderne à n'avoir plus que le sens de quid, cf. O'Donov., Irish Gramm., p. 134. — Ox., 1 (Ov.), p. 1058, 41°. — Gl. quid padiu. — Contexte: quid tibi, Pasiphaë, pretiosas sumere vestes.

Pamint, combien. Juv., p. 399, P. 31. — Ille dehinc quam (pamint) nulla subest fiducia uobis. — Composé de pa pron. interr. et de mint « quantité », v. menntaul; cf. gall. moy. py meint; pa meint, Zeuss, p. 399, armor. peque-ment, Zeuss, p. 401, vannet. piquemet. Le pronom. interr. employé pour les personnes et sans le secours de démonstratifs ou de formes auxiliaires est pui en gallois; corn. et arm. piu. Pour pi, piu, pui, pa, pe, padiu: cf. irl. cia, ce, co, ca, cid,

coich, Zeuss, p. 355, 357, 399, 401. Pour pi, cf. lat. qul-s, qui-d; osque-ombr. pi-s, pi-d; sanscr. ki-m « quid »; grec  $\tau l-\varsigma$ ,  $\tau l$ , Curtius, gr. E., 458, 489, 490. Pour pa, cf. lit. kds, slav.  $k\check{u}-to$  « quis »; goth. hva-s « quis », latin quo-d; sanscr. ka-t; grec  $\pi b-\tau \epsilon po-\varsigma$ , Curtius, gr. E., p. 466.

Panepp, qui? — M. C., p. 393, fol. 7 a. a. — Gl. quis. — Contexte: Hic quoque sic patriis seruit honoribus, ut dubium (i. sit) proprium (i. illum i. filium) quis mage uendicet (i. habeat), E., 26. — Composé de pa interr. et relat., voir pamint, et de nepp, irl. nech « quelqu'un ». V. Nepp.

Papedpinnac, quoi que ce soit. — M. C., p. 405, fol. 43 a. b. — Gl. quoduis. — Contexte: cum singula uerba quoduis significantia proferuntur, E., 176. — Composé de pa interr., de peth, cf. gall. beth, py beth « quæ res, quid », et de pinnac qui donne à l'expression quelque chose d'indéfini; gall. puipennac « quisquis », Leg., 2, 6, 17; arm. piu pennac « quicumque », petra pennac « quidquid », peguement pennac « quamlibet », Cath.; arm. mod., id., Zeuss, p. 399, 400, 401. La terminaison ac, sans aspiration, est singulière. Fautil y voir l'équivalent du que, dans le latin qui-cunque? Peth — \* qua-ti nous paraît devoir être rapproché du latin quot, quo-tu-s; Cath. peth « quantz », lat. quotus et quot. Voir Curtius, gr. E., p. 466.

Papeth, quelle chose.— Papep, mais le dernier p doit être la dentale spirante anglo-saxonne b, Juv., p. 401. — Quid? papeth bi « quelque chose que ce soit ». — Pour le contexte voir bi. — Voir Papedpinnac.

Pard, partie. — Ox., 1 (mens.), p. 1060, 23. — Emprunté au latin pars, partis, ou plutôt s'est confondu avec lui. Voir gupar. Le britannique semble d'ailleurs emprunter plutôt le nominat. que le cas oblique : laer « voleur », du latin latro, laeron « des voleurs », du latin latrones ; croes du latin crux, etc.

Part, partie. — Ox., 1 (mens.), p. 1060, 23°. — Teir petgüaret part « trois quatrième part ». — Voir Pard.

Parth, région, partie. — Ox., 1 (alph.), p. 1059, 20. — Pars, regio (Zeuss). — Cf. gallois deheu-barth « sud » (région à droite) = irl. des-cert, id. Voir Gupar.

Patupinnac, de quelque côté que ce soit. — M. C., p. 402, fol. 14 a. b. — Gl. quocumque. — Contexte: adhuc jugata compararet pagina quocumque ducta largiorem circulum,

E.. 52. — Composé de pa interr. et rel., voir pa mint, de tu « côté », voir tu, et de pinnac partic. indéf. Voir Paped-pinnac.

Paup, chacun. — Ox., 1 (Ov.), p. 1057, 39°. — Gurt paup. — Gl. consistes (i. e. contra quemvis) « contre chacun, contre n'importe qui ». — Gall. moy. pop, Mab., 1, 5, gall. mod. pawb, Spurrell; corn. pup, pop, pep; arm. moy. pep, Cath., arm. mod. pep, Troude: quelquefois cornouaillais pop; irl. cách, Zeuss, p. 404, 405; paup = \*pāp = \* quă-qv, voir Curtius, gr. E., p. 466. Pour l'ā cf. quā-li-s.

Pei. — C. C. V, p. 41, n° 225. — Gl. belial. — Contexte: (quæ enim societas, fluci cum tenebris et Belial cum justis? (xl, i. W.), cf. 2 Corinth., 6, W., 14, 15. — Mot commence? peut-être pronom interrogatif.

Pel. — V. Guapeli.

Pelechi, haches. — Juv., p. 415, P. 94. — Clauae i. pelechi. — Contexte: pars strictis gladiis, pars fidem pondere clauæ. — Paraît emprunté au grec πέλεχυς.

Penitra. — Ox., 1 (Beitr., VIII, découvert par M. Bradshaw). — Gl. tractat.

Pennid. — Voir Gu-bennid.

Permedinteredou, moelle, entrailles. — Juv., p. 400, P. 35. — ilia permedinteredou, p. 51: medullis opermedinteredou. — Pluriel en ou = au, composé de permed: gall. mod. perfedd « centre », Spurrell, emprunté au latin permedius (Stokes, Beiträge, IV, 408), et de interedou pluriel dérivé en -ed de inter, sanscrit an-tar « à l'intérieur, dedans »; corn. enederen, Zeuss, 1066; irl. anc. inathar « viscera »; grec entre », Curtius, goth. inna-thró « dedans »; latin in-ter « entre », Curtius, gr. E., p. 309, 310.

Petetic. - Voir Arpeteticion.

Peteu, puits. — Ox., 2 (pens.), p. 1060, 41<sup>b</sup>. — Gl. puteus. — Gall. mod. pydew, Spurrell; irl. cuthe, cuithe, Corm., tr., p. 44, Wind., Wört., p. 462; cf. pour la place de l'accent oleu = oleum. L'armoricain puñs est emprunté au français.

Petguar, quatre. — Ox., 1 (mens.), p. 1060, 22°. — .iii.
u. ir petguar pimp « les quatre cinq ». — Ox., 1 (mens.),
22°. — Dou punt petguar « deux livres quatre ». — Gall.
moy. peduuar, féminin pedeyr; gall. mod. pedwar, pedair,
Spurrell; corn. peswar, fém. pedyr; Cathol. peuar, féminin

peder, arm. mod. pėvar, Cornouailles, pévar et pèor, hautvannet. piar, puar, bas-vannet. pwar, fémin. pedèr, padèr: cf. Πετουαρία, ville des Parisii de Grande-Bretagne (Ptolémée), Zeuss, p. 317; irl. cethir, fém. cetheoir, cetheora, Zeuss, p. 303, 317, pedeir, cetheoir = \*qvetesores = sanscrit fém. katasr-as. Voir Curtius, gr. E., p. 488.

Petguaret, quatrième. Ox., 1 (mens.), p. 1060, 23°. — Teir petguaret part (dodrans) « trois quatrième partie ». — Ox., 1 (mens.), p. 1060, 23°. — Irsit petguaret pard (quarta pars) « c'est la quatrième partie ». — Adj. numér. ord., gall. moy. masc. peduerryd, peduare « quartus », féminin pedwyred, pedward, Mab., 2, 6, gall. mod. pedwerydd, fém. pedwaredd, Spurrell; Cathol. peuare « quatrième », féminin pederved, Mj., 37°; arm. mod. masc. pevare, fém. pederved, bas-vannetais pwarved, fém. padèrved; irl. cethramad « quatrième », dérivé féminin: cethramad « quarta pars », Zeuss, p. 309, 323.

**Pico....** — C. C. V, p. 26, nº 140. — Gl. qualiter. — Contexte: sed qualiter alios corrigere potest, qui proprios mores, ne iniqui sint, non corrigit (xxv, 3, W.). — *Pi* paraît être une forme du pronom interrogatif; co est sans doute inachevé.

Pimp, cinq. — Ox., 1 (mens.), p. 1060, 22b. — Duo .u. int doù pimp « sont deux cinq ». — Ox., 1 (mens.), p. 1060, 22b, sempex sex i. u. hint tri pimp « sont trois cinq ». — Ox., 1 (mens.), p. 1060, 22b. — iiii. u. ir petguar pimp « les quatre cinq ». — Gall. moy. pump, mod. pump, Spurrell; corn. pymp; arm. moy. et mod. pemp, hautvannetais pimp, piemp; irl. cóic = \*cuince = quinque; gaulois πεντάφυλλον, 'Ρωμαΐοι κίγκεφόλιουμ Γάλλοι πεμπέ-δουλα... Dioscorid, 4, 42; δουλα, irl. duile, gallois et arm. delen « feuille », πεμπέδουλα « cinq feuilles », Zeuss, pages 37, 303, 307.

Pimphet, cinquième. — Ox., 1 (mens.), p. 1060, 22°. — Ir pimphet eterinn « le cinquième oiseau ». — Gall. moyen pemet, pymet, pemhet, gall. mod. pummed; corn. pempes, pympas; arm. moy. et mod. pempet; irl. cóiced = \* quinquetos, Zeuss, p. 323. Pour l'écriture, v. Zeuss, p. 150.

Pipenn, tuyau ou hache. — Juv., IV, p. 395, P. 14, VII, p. 412. — Steria (leg. stiria) i. pipenn reulaun cadendens (leg. cadens) de domu sterilis a se. — Cette glose est en marge des lignes suivantes: i. trucibus, Proxima roboreis (ms. arboreis) jam jam radicibus instat; i. predicatio euangelii.

Cunctorum ante oculos acie[sque] leuata securis; i. impii heretici ipochritte i. nutrient, Cæduntur siluæ steriles ignemque fouebunt;

> steria i. pi penn réu láun. ca d tendens de domu sterilis asé

— C. Pipennou, M. C., gl. arterias; gall. mod. pibenn » conduite », dérivé du latin pipa, voir Dinaut. Cependant cela ne donne pas un sens satisfaisant, stiria ne signifie que goutte; pipenn pourrait bien être pour bipenn et gloser securis; steria est probablement une référence à sterilia. On trouve des formes comme pipinnis pour bibellis, bicellus « hache » (Suppl. à Du Cange).

Pipennou, conduits. — M. C., p. 403, fol. 14 b. b. — Gl. arterias. — Contexte: arterias etiam pectusque cuiusdam medicaminis adhibitione purgabat, E., p. 55. — Pluriel de

pipenn.

Pis[oc], sorcellerie. — C. C. V, p. 26, nº 142. — Gl. pithonistarum pis infer « charmes d'enfer ». — Contexte imprimé: magorum et pythonissarum et auguriorum superstitionibus non intendere (xxv, 4, W.). — Cf. corn. pystyk « sorcellerie », pystrior « sorcier », Stokes; irl. pisóc « charme », acc. plur. pisoca, Senchus Mor (Laws, i. 180): pisoca isin lepuidh « charmes dans le lit ». On introduisait dans le lit un os appelé cosad pour mettre le mari dans l'impuissance de remplir ses devoirs conjugaux. M. Stokes cite arm. moy. pistigaff « blesser », Cathol. Aujourd'hui pistik a simplement le sens de point de côté.

Pispaur pour pipaur, joueur de flûte. — Ox., 1 (Ov.), p. 1056, 38<sup>b</sup>. — Pispaur tuscois. — Gl. tibicine tusco. — Il faut probablement lire pipaur; irl. mod. piob « cornemuse, flûte », pibaire « un joueur de cornemuse », O'Reilly; arm. vannet. pifour « joueur de flûte » (emprunté probablement à fifre); gall. mod. pib, pibell, piben, pibydd « cornemuse », Spurrell: du latin pipa.

Plant, enfants. — Ox., 1 (Ov.), p. 1056, 38b. — Creaticaul plant. — Gl. genialis præda. — Gall. plant, Spurrell; a disparu à peu près de l'armoricain. On emploie cependant quelquefois le mot planten, dans le bas-vannetais, pour

désigner une belle jeune fille; le nom propre *Planten* n'est pas rare; irl. cland « race », Zeuss, p. 241, génit. clainde, Wb., 5<sup>a</sup>, Wind., Wört., p. 425. Il est évident que ce mot n'a rien à faire avec le latin *planta*. Son origine est inconnue. V. Beitr., VIII, p. 40.

Plánthónnór? — Juv., p. 412, P. 88. — Plant honnor sur fodientur. — Contexte: æternum miseri poena fodientur iniqui. M. Stokes lit planthonnor pour plantontor. 3° pers. plur. fut. pass. d'un verbe dérivé de planta. Le sens serait peu satisfaisant, si on a égard au contexte. De plus cette forme du pluriel passif est inconnue en breton.

Plumauc, coussin, traversin. — Ox., 2 (pens.), p. 1063, 44°. — Gl. puluinare. — Dérivé de plūma; gall. mod. pluf « plume », plufog, Spurrell; Cathol. pluffec « traversin de lit », arm. mod. pluek, Troude; irl. clúm « plume », Wind., Wört., p. 428, plur. nom. cluma i. colcaid, Sg., p. 229.

Popp, chaque. — M. C., p. 401, fol. 12 b. b. — Popptu « de chaque côté ». — Gl. ambifarium, E., 47. — Voir Paup et tu.

Porthetic. — Voir Bleuporthetic.

Postoloin, couverture de cheval. — Ox., 2 (pens.), p. 1062, 43°. — Gl. antella (qui pectorale; antela, antilena, opposé à postela, postilena, Du Cange). — Postoloin évidemment correspond à postilena, gall. mod. pystylwyn « couverture de cheval », Spurrell.

Poues, repos. — Eut., p. 1053, 6°. — Gl. quies. — Dérivé en -es ou plutôt en is. Gall. mod. pwys « repos », gorphwys « cesser, se reposer », Spurrell; Cathol. poues « cessare »; arm. mod. paouez « repos »; bas-vannet. pwéz; cf. gallois pau, peues? « région habitée », Pouisia (Powys), région de Galles; gaul. Pausinna, Pausinnus, Inscr. Helv., Orelli, 5066. Le gallois pau « région habitée » est peut-être emprunté au latin pagus, comme c'est le cas pour l'arm. pou.

Poulloraur, qui sert à écrire, pour écrire. — M. C., p. 393, fol. 6 b. b. — Ir poulloraur, gl. pugillarem paginam. — Contexte: ad eorum libros et pugillarem paginam cucurrit. E., 24. — Dérivé en -ār de poullaur du latin pugillāris « tablette à écrire ».

Pre... — C. C.V, p. 21, nº 108. — Gl. instanter. — Contexte: Quodcunque potest manus tua facere, instanter operare (xv, 8). — Mot commencé.

Prenn. — V. Stloitprennou.

Pressuir, attaché à, continuellement avec. — M. C., p. 391, 4 b. b. — Gl. adfixa. — Contexte: haec cum Juno adfixa, ut adhaerebat elatiori plurimum Joui, adclinatis eius auribus intimaret. E., 15. — Cf. gallois pres « fréquent, présent » preswyl « étant présent », preswylio « fixer sa demeure », Spurrell; dérivés de pressus. Pressuir suppose une forme en -èr ou ōrius. Cf. magwyr — macēries « muraille. »

Preteram, je pėse, j'hésite. — Eut. (Beiträge, VIII, découvert par M. Bradshaw). — Gl. perpendo. — Première

pers. du sg. prés. ind. act. V. Gurprit.

Prin? — C. C. V, p. 53, n° 295. — Gl. sortilegos prin? — Contexte imprimé: admoneo vos pariter, ut nullus ex vobis Caragios et divinos et sortilegos requirat (lxiv, l, W.). — M. Stokes suppose un dérivé de prenn « arbre, bois »; irl. crann; latin quernus; Davies coel-brenni, gl. sortilegium; Cathol. prenn « boys »; arm. mod. prenn, Troode; gall. pren, Spurrell.

Prin. V. Dispriner.

Prinit, a été acheté. — Ox., 1 (mens.), p. 1060, 22°. — prinit hinnoid « a été acheté celui-là ». — 3° pers. sg. prét. pass., en réalité participe. V. Zeuss, p. 531; de prinin « acheter ». Voir Dispriner.

Pritiri, hésitation. — Bern., p. 10, nº 48. — Gl. jactura. — Contexte: facilis jactura sepulchri. Sur jactura est écrit dampnum uel pritiri-i. projectio mea in sepulchro. — Il est évident que le glossateur n'a vu que le mot jactura, et qu'il l'a pris dans le sens de considérations, scrupules: jactari « être ballotté »; substantif en -i dérivé de priter « qui hésite »; cf. preteram. Eut., gl. perpendo. Voir Gurprit.

Pui, quoi. — Ox., 1 (Ov.), p. 1058, 41°. — Pui, gl. quid. — Contexte: quid tibi cum speculo. Pui « quoi ».V. Pamint.

Punt, livre. — Ox., 1 (mens.), p. 1060, 22b. — Dou punt

petguar. — Punt du latin pondo.

Pus, lisez puis « poids ». — C. C. V, p. 8, nº 33. — Gl. punderabitur. — Pus, leg. puis « poids », de pensum (pēsum). Cf. irl. piss « sorte de mesure », O'Reilly; gall. mod. pwys « poids », Spurrell, arm. mod. poéz, Troude; haut-vannet. pouiz.

Q.

Quith, pour guith? — Ox., 1 (alph.), p. 1059, 20. — Pour guith « colère ». Voir Guithlaun.

#### R.

Rac, devant. — C. C. V, p. 26, no 144. — Gl. proferebat. — Contexte imprimé: Surrexit Judas Galileus, qui asserebat eos... tributa non reddere. — Mot commencé: rac « avant » (xxv, 91, W.). Voir Racdam; rac, prép. et préfixe verbal; gall. rac, Mab., 1, 29; corn. rak, rag; arm. rac; arm. mod. rag, dirāk, a-raok, dia-raok, Troude; bas-vannet. dirèg, rōg « avant ».

Rac? — C. C. V, p. 27, nº 146. — Rac, gl. obtimantes (optimates). — Contexte: Et increpati optimates et magistratus (xxv, 14, W.). — Mot commencé.

Racdam, devant lui. — Juv., lp. 407, P. 67. — Sibi racdam. — Contexte: sed si quis uestrum uestigia nostra sequatur, abneget ipse sibi, corpusque animamque recussans. — Composé de rac « devant, avant », et du pronom pers. suffixe de la 3º pers. du singulier; gall. moyen racdau, rhagddo, Zeuss, p. 381; arm. mod. razhañ = racdaff, racdam; bas-vannet. di-règon « devant lui », di-règ-i « devant elle ». Est composé de la préposition do et d'un pronom suf-fixe am = gall. au; corn. o pour le masculin, féminin i; cf. tri-o « per eum », L. Land, 116, trusso « trans eum », L. Land, 247; cf. irl. dó « ei », di « ad eam », Zeuss, p. 334-335. Pour l'm de dam, cf. pronom pers. absolu de la 3º pers. -em. Voir -em: dau, dām = do-sam; irl. dosom « à lui ».

Racloriou, avant-scène. — Bern., p. 6, nº 28. — Gl. proscenia. — Composé de rac « avant », et loriou, pluriel de lōr « sol », gall. laur. Voir Laur.

Ra[d], stipulations verbales? — C. C. V, p. 31, n° 170. — Gl. stimulationes (stipulationes). — Contexte imprimé: Auctores ecclesiae hic multa adsunt, ut feminae heredes dent ratas et stipulationes, ne transferatur hereditas ad alienos (xxxii, 20, W.). — V. Rad.

Rad, stipulation verbale. — C. C. V, p. 32, n° 177. — Gl. stipulationes (xxxiv, 6, W.). — Contexte: quatuor comitantur debita, ratae stipulationes, testes idonei, scriptor. — Ratae « garantie », est glosée par guos, testes idonei par testou, et stipulationes par rad. Il est bizarre que rad venant de ratum, irl. rath « garantie », glose un autre mot que ratae. On devrait également avoir t en breton. Si l'a n'était

pas bref, on pourrait comparer le gall. rhawdd, Spurrell; irl. rádim « je parle, je dis », Wind., Wört., p. 730.

Rannam, je partage. — Eut., p. 1052, 4. — Gl. partior. — Première pers. du sg. prés. ind. act., formé sur rann « partie ». Cathol. rannaff « partager »; arm. mod. rannan, id., Troude; vannet. rannein; gall. rhannu « partager »; irl. rannaim « je partage », Wind., Wört., p. 731. Voir Rannou.

Rannou, parts. — Lux., P. 2, 1. 4, 363. — Gl. partimonia. — Pluriel de rann; gall. rhan, Spurrell; Cathol. rhann « partie », renn « quart, mesure «; irl. rann, rand, Wind., Wört., p. 731. Curtius, gr. E., n° 331, le rapprochait de rap-io. Cette étymologie a disparu, non sans raison, de la dernière édition. M. Rhys suppose que rann = \*rad-na et compare le latin rad-ere. Cela eût donné probablement radn ou raden. M. Stokes suppose \*prann, \*por-nā prét. pass. part. Cf. por-tio, ξ-πορον. — C. C. III, p. 18, n° 84. — Rannou, gl. climatibus (mesure agraire de soixante pieds carrés, Col.). Rannou « mesures ». Cf. renn « quart », Cathol.

Rascl. — Ox., 2 (pens.), p. 1061, 42<sup>b</sup>. — Gl. sartum. — Gall. mod. rhasgl « a slicer », suppose une forme latine rascula.

Rat, grace. — Ox., 1 (alph.), p. 1059, 20°. — Gratia. — Gall. mod. rhad « faveur », Spurrell; irl. rath « gratia », Wind., Wört., p. 731.

Réatir, torrent. — Juv., p. 398, P. 28. — Torrentum réatir. — Gall. rheieidr plur. de rhaiadr « cataracte », rhead « courant », Spurrell; irl. ruathar, Wind., Wört., p. 749 « tempéte, ce qui s'élance », avec idée de violence et de destruction. On trouve un mot irl. riathor, Ml., 50 r., dans le sens de torrent. La forme bretonne correspondante serait ruitir ou ruetir.

Rec, sillon. — Lux., P. 1, 1. 9, 352. — Gl. sulio. — Voir pour le contexte douohinuom. — Cf. ro-ric-seti, gl. sulcavissent, Lux.; gall. mod. rhych « sillon », Spurrell; arm. mod.  $r\bar{o}ga$  « déchirer »; cf. corn. ed-drek, edrege « pénitence »; Cathol. az-rec « remords »; irl. aith-rige, aitirge, id., aith; latin re et rec; rec peut-être pour reg (la consonne finale subit la provection). Cf. goth. idreigon « se repentir »? Cf. Beitr., II, p. 173. Pour que le germanique et le celtique fussent ici d'accord, il faudrait supposer g = gh, mais alors le g eût disparu en britannique. De plus, dans aithrige, il y

a probablement le préf. aith. M. Rhys suppose une chute d'un p initial et l'identifie au grec  $\pi \circ \rho \times \circ \varsigma$ , latin  $porca \ll l'espace entre deux sillons <math>\gg$ , anglais furrow, Curtius, gr. E., p. 166.

Regenaul? — Juv., p. 405, P. 57. — Messores patris [leg. patrii?] i. irregenaul. — Contexte: Messores patris (patrii) venient per rura ministri. — M. Stokes, supposant que le mot porte sur patrii, rappelle le gallois rhieni « ancêtres » = \*rogeni, προ-γεννητήρ. Cf. plus bas roenhol, gl. pecoris patrii. Regenaul paraît un dérivé en -āl de rigan « royal ». Il s'agit dans ce passage du troupeau céleste. Il est néanmoins assez singulier que la gutturale soit ici conservée. Cela semblerait indiquer qu'on est en présence de gloses d'époque différente.

Reid, pointe. — M. C., p. 409, fol. 62 b. a. — Gl. spicum. — Contexte: Crinale spicum pharetris deprome Cupido, E., 337. — Gallois rhaidd « rayon, pointe », Spurrell. Cf. latin radius.

..... Relin? — Juv., p. 397, P. 20, 540. — En marge un mot dont la dernière partie est ..... relin? — Contexte : si[n] offerre voces, uenerans altaria donis.

Res... (incomplet). — C. C. V, p. 4, n° 16. — Gl. radatis. — Contexte: nec radatis (Vulg. radetis) barbam (Lev. xix, 27). — Cf. gallois *rhesu* « mettre en rang, en ordre », Spurrell. V. baranres « linea ». Le vannetais rēsein s'emploie dans un sens analogue: il a le sens d'accourcir en suivant un plan. Emprunté au latin? rasus « rasé », ou à un dérivé. L'armoricain razaff du Cathol. est emprunté au français raser ou au latin radere, comme semble l'indiquer le vannetais rahein « râcler. »

Rettetice, qui court. — M. C., p. 406, fol. 45 a. a. — Ir catteiraul retteticc strotur, gl. sella curulis. — Pour le contexte, voir Catteiraul. — Le glossateur a vu dans curulis un dérivé de curro; retteticc part. pass. pass.; gall. mod. rhedeg « courir », Spurrell; Cathol. redec, id.; ret « course », Buh., 138, 8; arm. mod. rédek, id., Troude; haut-vannet. ridèk; irl. rethim « je cours », Wind., Wört., p. 737. Les deux tt indiquent l'état dur du t. Le breton moderne s'arrêtant au d suffirait à montrer que la dentale primitive est un t: s'il y avait eu un d, nous aurions actuellement z = gallois dd. Cette glose et l'irlandais en sont une preuve de plus. Cela nous interdit toute comparaison avec le gaulois rêdia « char », et Eporedii, Rhědones, Rhodanus. V. Zeuss, p. 11.

Réulain, plein d'élan. — Juv., IV, p. 395, P. 14, VII, p. 412. — pipenn réulain « hache pleine d'élan, levée et prête à tomber ». — Pour le contexte, voir Pipenn. — On y a vu rhew « gelée » et laun « plein », servant de suffixe. Mais cela ne paraît avoir aucun rapport avec le contexte. Voir Pipenn; reu-laun: cf. gall. rhēu « remuer », rheuedd « agilité », Spurrell.

Rigl, bavard. — C. C. V, p. 47, n° 258. — Gl. gilosa (xlvi, 10, W.). — Contexte: Quid ergo, si sterilis... si luxuriosa, si gulosa, si jurgatrix et maledica, tenenda sit vel tradenda sit? — Cf. Riglion, Lux., gl. garrulis. Le glossateur aura pris gilosa dans le sens de médisant, bavard, ou aura été entraîné par le sens général et les mots suivants jurgatrix, maledica; cf. gall. mod. rhuol pour rigol « bavard », rhuo « bavarder », Spurrell. L'u mod. gallois peut être pour un i: cf. Grufudd, nom propre, anciennement Gripiud, Cyfnofut, Mab., pour Cyfnowit (cité à nouitiou).

Riglion, bavards. — Lux., P. 1, 1. 11, 354. — Gl. garrulis. — Pluriel de rigl.

Ri[m], nombre. — C. C. V, p. 10, n° 45. — Gl. summa. — Contexte: summa autem ab Adam usque in Stilliconem anni V. milia, cc. || ccc. lxxxii. — Gall. rhif, Spurrell; irl. dorimu « j'énumère », dirmim « je compte », dram « nombre »; cf. grec ἀρ-ι-θ-μό-ς « nombre », voir Curtius, gr. E., p. 339, 340.

Riminiou. — V. Aciriminiou.

Ringuedaulion, secrets, mystérieux. — Ox., 1 (Ov.), p. 1056, 38b. — Gl. arcana. — Contexte: nil opus est digitis per quos arcana loquaris. — Pluriel en -ion, d'un dérivé ringuedaul, de ringued. Ringued est composé de rīn « mystère » et de gued « forme, manière », servant de suffixe, Zeuss, p. 890; gall. mod. Rhinwedd, Spurrell; irl. rún « mystère », Zeuss, p. 241, Wind., Wört., p. 750; goth. rúna, Fick., t. II, p. 844, Ebel, Beitr., t. II, p. 177. Ce mot se trouve dans tous les dialectes germaniques: all. mod. raunen « chuchoter ».

Rit, gué. — Eut., p. 1053, 6°. — Gl. vadum. — Gall. mod. Rhyd « course » et « passage », Spurrell, Rhyd-ychain, Oxford; gaulois Augusto-ritum, Zeuss, p. 88. Curtius, gr. E., p. 272, suppose une chute du p initial, et compare: goth. far-an « aller », latin por-tu-s, porta, grec  $\pi$ epá- $\omega$ . Il nous

semble, à cause du double sens du gallois, bien difficile de séparer rit de l'ilandais rith « course ». V. Retteticc.

Ro. — Particule verbale. — Voir Rogulipias et Doromantorion.

Rocredihat, très agité. — Lux., P. 1, 1. 11, 353. — Gl. uigricatus? (vibritatus?). — Dans le ms. uigricat avec un signe abréviatif sur le t; rocredihat parait être pour rocretiat avec affaiblissement du t en d. Voir Crit.

Rod, rouille. — C. C. V, p. 51, n° 282. — Gl. eruginem (aeruginem) (liv, 10, W.). — Gall. rhwd, ryd-lyt « ferrugineux, rouillé », Spurrell; irl. rot « tout ce qui est rouge », Stokes, rotaide « rouge », Ir. Gl., p. 111, Wind., Wört., p. 748: cf. latin rù-tilus. Le gallois s'arretant au d prouve que la dentale primitive est un t; l'irlandais le confirme. Ce mot doit donc, jusqu'à nouvel ordre, être séparé de rud = gall. rhudd, arm. ruz, irl. ruad = è-pu6-pós; sanscrit rudh-i-ra-s; latin ruber, rub-igo, etc. De plus rud a un u correspondant à un ō irlandais. Pour rhudd, rùad, voir Curtius, gr. E., p. 252.

Roenhol, suite royale, troupe royale. — Juv., p. 402, P. 45. — Patrii pecoris reenhol dei patris. — Contexte: Pergite quo [leg. qua] patrii pecoris custodia labat. — Le gallois diphtonguant toujours l'ā final en au, nous sommes sûrs d'être ici en présence d'un mot composé et non d'un dérivé en -āl, qui eût donné aul; roenhol est composé de roen = rêgen = rigan « royal » et de hol « suite ». V. Olguo; pour roen: cf. arm. moy. roentelez « royauté » (Middl., Bret. hours), roeantelez, Poèmes bret., p. 258, rouanez « reine » = \*rīganissa; irl. ri, rig (génitif); gaulois Dubnorēx, Dumnorīx (Cæsar). V. Glück, p. 4, 69, 70: cf. goth. reiks; cf. cart. de Red., Roiantuuallon et Roenuuallon, Roianhoiarn et Roenhoiarn, p. 698, 698; roiant conserve trace de la gutturale; nom propre mod. Royant (dans le pays de Vannes).

Rogedou, orgies. — Lux., P. 1, 1. 14, 356. — In i rogedou. — Gl. orgiis. — Cf. gall. rhewydd « plaisir, derèglement » Spurrell.

Rogulipias, il oignit, mouilla. — Lux., P. 1, 1. 18, 359. — Gl. oliuauit. — 3° pers. sg. du prétér. ind. en s d'un verbe dérivé de gulip « mouillé, humide » : voir Guilp. Il faut remarquer la présence de la particule ro, indiquant le passé. Elle n'est plus aujourd'hui employée, en armoricain,

qu'avec le conjonctif, dans le sens de l'optatif: ra-vo « sit »; ro = irl. ro, ru. On le rapproche du grec xp5. Voir Curtius, gr. E., p. 283-284.

Roiau, hoyaux. — C. C. V, p. 40, n° 222. — Gl. soffosoria. — Contexte imprimé: aratra trahentes et sofosoria (var. lec. fossoria) figentes terræ. — Pluriel de roi; gall. rhaw « ligo », Davies, plur. rhawiau. L'i de roiau semble indiquer la perte d'un g.

Roitou. — Voir Guinodroitou.

Roluncas, il avala. — Lux., P. 1, 1. 19, 360. — Gl. guturicau[it]. — 3° pers. sg. prétér. ind. act. en -s; pour ro, v. ro-gulipias; gall. mod. llwnc, llwng « gouffre, action d'avaler »; Cath. loncaf « engloutir », Spurrell; arm. mod. Loñka, Troude; irl. sluccim, sloccim « j'avale »; anc. hautall. sluccan « deglutire »; grec λυγ-μό-ς « action d'avaler », Curtius, gr. E., p. 369.

Roricse[n]ti, ils auraient fendu, sillonné. — Lux., P. 1, 1. 16, 357. — Gl. sulcauissent. — 3° pers. plur. prétér. second. d'un verbe formé sur rec; voir Rec, gl. sulco; i est le pron. personnel de la 3° pers. plur. servant de renforcement. Cette forme sent a été conservé en vannetais dans le sens du conditionnel passé français. La conservation de l's dans ce dialecte, à côté des formes gallois en assynt, -synt, nous amène à une analogie complète avec le plus-que-parfait du subj. latin en -assem -issem: vannetais laras (lavaras) « il dit » (prét. prim.); larezent = \*labarassaint « dixissent ». Quant au conditionnel prés., il est en vannetais en h, et dans les autres dialectes en f. Il n'a rien à faire avec le futur en b, comme l'a cru Zeuss. Il a pu sortir d'un s.

Rot. — Voir Arimrot.

Ruid, vide, libre. — Juv., p. 406, P. 64. — Uacuum guollung l. ruid. — Gall. mod. Rhwydd « libre, facile », gall. moy. rhwyd; sert de suffixe en gallois, Zeuss, p. 890, 891; irl. réid « léger, uni », réde « planatio », Wind., Wört., p. 735; arm. moy. roez « clair, limpide », de la Vill., Poèmes Bret., p. 256.

Ruim. — Voir Dluithruim.

Ruimmein, liens. — Juv., p. 404, P. 55. — Cuinhaunt irruim mein quem det pena eterna super illos. — Pour le contexte voir cuinhaunt. — Pluriel de ruimman, suivant M. Stokes, Beiträge, VIII, p. 353: voir Ceimmein; cf. grec ρυμα; gall. rhwymyn « lien », dérivé de rhwym = rēmm

= \* rēman; anglo-sax. reoma, nom haut-all. riemen, Stokes, Beitr., VIII, p. 353.

Rump, pioche, tarière. — Ox., 2 (pens.), p. 1061, 42°. — Gl. ungulum (unculus) « pioche, hoyau ». — Gall. rhwmp « terebra ».

Runtniau, lis. runcniau, ronflements. — M. C., p. 408, fol. 57 b. a. — Gl. sterope (leg. stertore?). — Contexte: Silenus..... iamdudum laxatus in somnos, forte repente glandum (i. magnum) stertens ranæ sonitum desorbentis increpuit: quo sterope (E., terrore, Bradshaw: stertore) et rapiduli sonitus raucitate concussi...., E., 297. — Pluriel en au: gall. rhwnc « groin », rhonc « sonore »; arm. mod. roñkella « ronfler », Troude; grec þέγχω et þέγχω (attique), þύγχ-ος « groin du cochon », Athénée, W., 95. V. Curtius, gr. E., p. 504.

# S.

Saltrocion, frêles. — C. C. IV, p. 20, nº 99. — Gl. graciles. — Contexte: sunt aliae penitentes quae sic uiuere uolunt, uitiosae, garrulae, uagae, fabulosae. Graciles nihil commodi praebentes aliis. — Cf. gall. saldra « frailty, illness », Spurrell, sal « frail ». M. Stokes rapproche ce mot de l'anc. haut-all. salo « trübe »; irl. salach. Le mot correspondant devait donner en gallois halawc, et il existe. Voir Halou. Saltrocion doit donc en rester séparé.

Satron, bourdons, frelons. Bern., p. 8, no 40. — Satron uel guohi, gl. fucos. — Cathol. sardonen « bourdon »; corn. sudronenn.

Sau. — V. Amsauath.

Scal, chardons. — C. C. V, p. 20, nº 102. — Gl. carduumque, xii, 8, W.). — Cathol. ascolenn; arm. mod. ascol, Troude; gall. ysgallen, Spurrell.

Scal? — C. C. V, p. 48, n° 267. — Gl. ferula. — Contexte: nemo gladio percutiet ulcus quod ferula mederi valet (xlvii, 6, W.). — Le mot scal n'a d'autre sens connu en breton que celui de chardon. Cf. irl. mod. sgalad « correction, censure », O'Reilly.

Scamell, escabeau. — M. C., p. 409, fol. 62 a. a. — Gl.

tripus. Pour le contexte, voir lenn. — Scamell serait pour scabell. La confusion a été facile à cause de scamn. Cf. irl. scabal « chaudron », O'Reilly. Cf. arm. scabell. Cf. scamnouuid « villa », Cart. de Redon.

Scamnhegint, ils allègent. — Juv., p. 391, P. 4. — Levant scamnhegint. — Contexte: Inde domum remeat completo ex ordine vatis Officio amissamque levant promissa loquelam Nec delata diu uenerunt munera prolis. — 3° pers. plur. ind. prés. act. d'un verbe dénom.; gall. ysgafn « léger », ysgafnhau « rendu léger », Spurrell; Cathol. scaff « legier », scafhat « alegier », squauenn « sureau »; arm. mod. scañv « léger », scañvaat « alléger », Troude; irl. scaman « poumon »; Cathol. squeuent, id.; corn. scevens, Zeuss, p. 844, 1066. Le g est ici conservé. Scamnhegint suppose une première pers. du sg. vieux-bret. \*scamnaigim. On se trouve en présence de verbes dén. identiques aux verbes irlandais.

Scant. — V. Anscantocion.

Scarat, trancher. — C. C. V, p. 56, nº 313. — Gl. diiudicari (lii). — Inf. en -at, Zeuss, p. 535. Gall. ysgar « divorce », ysgar « séparer », Spurrell; Cathol. discar « abbastre »; arm. mod. di-skar, id., Troude; bas-vannet. scarat « se fendre », skirienn « éclat de bois », v. scirenn; irl. scaraim, Wind., Wört., p. 759. Cf. lit. skir-iii « je sépare »; goth. skeir-s « pur »; sanscrit apa-skara-s « excrément »; grec xpi-v « séparer, juger »; latin cer-no; racine skar. V. Curtius, gr. E., p. 156.

Sce... — C. C. V, p. 28, nº 155. — Gl. discertam. — Contexte imprimé: a cetero corpore discerptam manum (xxvii, 9, W.). — Mot inachevé.

Scipaur, grenier. — Juv., p. 394, P. 14. — Horrea -i. scipaur. Pour le contexte voir Cruitr. — Dérivé du latin scopa; gall. mod. ysgubaur; Cathol. scubaff « balayer », scubellen « scopa »; irl. scúap; irl. mod. scúab « balai, javelle ».

Scirenn, éclat de bois. — Ox., 2 (pens.), p. 1063, 44b. — Gl. stella (bas-latin pour astella « éclat de bois »). — Gall. ysgyrion « éclats de bois »; arm. mod. skirienn, id., dérivé de la racine scar. Voir Scarat. On avait pensé d'abord à stirenn « étoile »; arm. steren; vannet. stirenn. Mais le e offre une difficulté insurmontable: gall. ser « étoiles ».

Scobarnocion, à oreilles. — Bern., p. 5, nº 21. — Gl. auritos. — Pluriel en -ion d'un adjectif scobarn-ōc, dérivé de scobarn « oreille »; Cathol. scouarn; arm. mod. scouarn,

Troude; vannet. scoarn; gall. moy. eskeuarn; corn. scovern; gall. ysgyfarnog « lièvre »; irl. mod. sciberneog, id., O'Reilly. M. Windisch le rattache à la racine skav, sku « entendre, écouter ». V. Curtius, gr. E., p. 152. M. Stokes y voit un dérivé de caverna, sous prétexte que Pline, N. H., xl, 50, 1, aurait employé ce mot dans le sens d'oreilles: cavernas habere aurium loco. C'est comme si nous disions que four a en français le sens de bouche. L's initial ne s'expliquerait pas. On trouve l's prosthétique en breton, mais devant des groupes de consonne.

Scot. — V. Guascotou.

Scribenn, écriture. — M. C., p., fol. 39 b. a. — Gl. scriptura (ad probationes scriptura profertur), E., 151. — Irl. anc. scribend, Zeuss, p. 487. Cf. legend « lecture »; Cathol. leenn « lire ». V. Zeuss, p. 838. Cf. les gérondifs latins.

Scribl, mesure. Ox., 1 (mens.), p. 1060, 22<sup>b</sup>. — Dou punt petguar hanter scribl « deux livres quatre demi scribl ». Scribl du latin scripulum forme b.-lat. de scrupulum « 24 grains ou 24<sup>c</sup> partie d'une once »; irl. screpul. Corm., p. 40. Un screpall d'argent — vingt grains de froment. Corm., Tr., p. 150, Wind., Wört., p. 762.

Scruitiam, je crache. — Eut., p. 1052, 3<sup>b</sup>. — Gl. screo (dans un manuscrit screo est avec la glose sternuto). — Scruitiam « je crache »; l<sup>re</sup> pers. sg. prés. ind. act.; cf: irl. mod. sgiurdaim « je crache, je purge », screitid « qui répugne », O'Reilly: scruitiam est probablement pour \* scertiam. L'e se sera allongé par suite de la métathèse: cf. grec σχώρ, génit. σχατ-ό-ς: racine σχαρτ; slav. shevrŭ-na « souillure ». Voir Curtius, gr. E., p. 167, 168.

Sé? — Ox., 1 (mens.), p. 1060, 22b. — De sé?

Selsic? — Ox., 2 (pens.), p. 1061, 42<sup>a</sup>. — Gl. lucania?—Gallois selsig « saucisse », Spurrell.

Ser? — Bern., p. 5, nº 20. — Ser uel cest. — Gl. fiscina. — M. Stokes suppose per « bassin ».

Serr, faucille, serpe. — Juv., p. 409, P. 77. — Falce serr. — Gall. serr « faucille, serpe », du latin serra. — Ox., 2 (pens.), p. 1061, 42<sup>b</sup>. — Serr. — Gl. uoscera.

Sich, sec. — M. C., p. 401, fol. 13 a. a. — Gl. arentis, Libies, E., 48. — Gall. sych, Spurrell; Cath. sech, arm. mod. sec'h; irl. secc, Wind., Wört., p. 763: du latin siccus.

Siel, sceau. — C. C. V, p. 11, nº 49. — Gl. signaculum.

— Contexte: Datur ei (sc. episcopo) annulus propter signum pontificalis honoris, vel signaculum secretorum, ne indignis quibusque sacramenta Dei aperiantur (i. 6, W.). — Cathol. siellaff « sigillare », arm. mod. siellat « cacheter ».

Silim, garde, action de veiller sur. — C. C. V, p. 12, nº 56. — Gl. tuitionem. — Contexte: Ut episcopus tuitionem testamentorum non suscipiat (i, 10, W.). — Forme infinit. en -im; Cathol. sellet « tueri », arm. mod. sellet « voir », Troude; gall. selu « épier », Spurrell; irl. sellaim « j'observe », sell i. suil « œil », Corm. tr., p. 58, sellach « témoin oculaire ». Wind., Wört., p. 767.

Soeul, sceau. — C. C. V, p. 21, nº 111. — Gl. fiscum. — Pour le contexte voir er. — Cf. irl. séul, séula. Ce mot suppose une forme latine segillum ou plutôt segulum? — L'e accentué a été allongé: cf. boestol « bestiale »; irl. sén « signum ». Voir co-soin.

Soudan, stupeur. — C. C. V, p. 14, n° 64. — Gl. in hebetudinem (i. 20, W.). — I soudan « dans la stupeur ». — Arm. moy. souzan, Poèmes Bret. de la Vill., arm. mod. saouzan « étonnement », saouzanct « étonné », Troude, vannet. souéc'h « étonnement », souéhet « étonné »; Cathol. soezaff « stupere »; corn. sawthenys « surpris », D. 610: suivant M. Stokes, emprunté au latin subitaneus, subitare: re quapiam insolita et subitanea percelli expavescere, Du Cange. Soudan peut venir d'une forme de basse latinité apparentée à subitaneus, mais il nous paraît difficile de l'expliquer néanmoins par subitaneus. L'affaiblissement du t en d à cette époque est chose rare, sans parler de la transformation du b.

Stebill, appartements. — Juv., p. 403, P. 52. — Ad limina i. ad stebill. — Contexte: Judiciumque illi non est, sed migrat. ab atra morte procul, lucisque uigens ad limina tendit. — A est probablement latin. Si ce mot était gallois, il serait pour at; pluriel en i de stabel, du latin stabulum, gall. mod. ystafell « chambre », Spurrell.

Stlinim. — V. Glan-stlinim.

Stloitprenou, bois pour traînes, traîneaux. — Bern., p. 9, nº 47. — libiriou uel stloitprenou. — Gl. lapsus siue rotunda ligna quæ rotis subponuntur. — Pour le contexte voir libiriou. — Pluriel de stloitpren, composé de stloit « traîner » et de prenn « bois », voir prin. Le gallois ysled « drag » et

l'irl. slaod « sledge », O'Reilly, sont empruntés peut-être à l'angl. to slide « glisser »; arm. stleija « traîner », vannet. skleijem; cf. irl. sglaigin ou sglaithin « arbre à tirer » (draught tree), O'Reilly.

Straul, manteau. — C. C. V, p. 35, n° 194. — Gl. calamidis. — Contexte imprimé: abscidit oram clamidis (leg. chlamydis) ejus (xxxvii, 5). — Emprunté au latin stragula, avec chute du g. M. Stokes lit straal. cf. corn. strail « elester, matta ».

Strocat, traîné. — C. C. V, p. 22, nº 115. — Gl. tractus est. — Strocat « traîné ». — Contexte: Nocte media cum tumultu ab ecclesia alligatus pedibus tractus est (xviii, 8, W.). — Dérivé en -at; irl. strácaim « je tire, je pousse », stracad « action de pousser », O'Reilly.

Strom? — C. C. V, p. 55, n° 298. — Gl. satius. — Contexte imprimé: satius est nobis neglegentes præmonere quam culpare quæ sunt facta (lxvi, 18, W.). — Pour estrom « non pesant, facile », ou es-trom-ach comparat. « plus facile »?

Strotur, selle. — Ox., 2 (pens.), p. 1062, 43°. — Strotur gurchic. — Gl. sambuca « selle de femme ». — Du latin strātura; irl. srathar, Corm. Tr., p. 153, Wind., Wört., p. 791. — Strotur, M. C., p. 406, fol. 45 a. a. — Ir catteiraul rettetic strotur. — Gl. sella curulis.

Strouis, j'étendis. — Lux., P. 2, l. 8, 365. — Gl. straui. — l'o pers. sg. prét. prim. en -s; gall. mod. ystraffu « répandre, gaspiller », Spurrell; vannetais strèwein, id.; irl. mod. stró, O'Reilly, stróg « prodigalité », strouis = \*strāvis; cf. slav. strè-ti « étendre »; goth. strau-ja. id.; latin ster-n-o, stravi; sanscr. str-nó-mi « j'étends », grec στόρ-νυ-μι. Voir Curtius, gr. E., p. 215.

Strutiu, de race antique. — Juv. p. 392, P. 6. — Antiquam gentem strutiu « race antique, homme de race antique ». — Contexte: En beatam antiquam gentem, cornuque salutis Erecto, indulget Dauidis origine lumen. — — Paraît un pluriel en u, pour ou; irl. sruith, inna sruithe, gl. veterum, Ml., 532, Zeuss, p. 121: nodadesruithethar « qui sont dégradés », Senchus mor, t. I, p. 54.

Strutuguar, lis. strutur guas « selle d'homme ». — Ox., 2 (pens.), p. 1061, 42°. — Gl. sella. — Il faut lire strutur quas « selle d'homme », opposé à strotur gurehic plus haut

« selle de femme ». Zeuss, p. 1061 (en note) proposait strutur guar : guar « dessus ».

Such, soc. — Juv., p. 397, P. 25. — Vomis i. such. — Gall. mod. swch, Spurrell; Cath. souch; irl. socc, Wind., Wört., p. 785: du latin soccus.

Suh. — Ox., 2 (pens.), p. 1062, 42b. — Gl. uomer.

Sumpl, aiguillon. — Ox., 2 (pens.), p. 1062, 42<sup>b</sup>. — Gl. stimulus. — Du bas latin stumbulum (Schuchardt, Vocal.); gall. mod. swmbwl, swmwl, Spurrell.

Suncgnetic. — V. Dissuncgnetic.

Surg? — Ox., 1 (alph.), p. 1059, 20°. — Cf. Eusorchet, Eusurgit, Chart. Red., 1, 38, 2, 14.

#### T

Ta. — V. Arta.

Taguelguiliat, observation silencieuse. — Eut., p. 1053, 5°. — Gl. silicernium justo justitium. Cerno silicernium. — Le glossateur a sans doute suivi l'étymologiste. Le manuscrit porte taguelguelguiliat, mais avec des puncta delent. sur le guel du milieu. Taguelguiliat paraît composé de taguel « silencieux, se taire », voir guo-teguis, et de guiliat dérivé en -at, gall. gwyliadur « sentinelle », gwylio « veiller », arm. mod. gwélout, Troude, vannet. guelet et non guelein, comme le dit Troude, dont il faut absolument se défier pour les formes vannetaises; irl. fili, génit. filed « poète, voyant, savant », Wind., Wört., p. 549; cf. Veleda, prophétesse de nation Bructère, Tac. Hist., IV, 61; cf. goth. war-a « intuitio, cura »; grec δρά-ω « voir » (racine Fop). Voir Curtius, gr. E., p. 346, 347.

Tal, payer. — C. C. V, p. 28, n° 156. — Gl. soluit. — Contexte' imprimé: Cain primus homicida vii vindictas solvit (xxvii, 10, W.). — Voir attal. — C. C. V, p. 30, n° 167.— Gl. dependunt. — Contexte imprimé: « dependunt ». « Quicumque filii a parentibus suis causa divini cultus abscedunt, nec debitam reverentiam dependunt, anathema sit » (xxxi, 15, W.).

Tal, front. — Juv., p. 403, P. 51. — Or guithlaun tal fronte duelli. — Pour le contexte voir guithlaun. — Gallois tal « front » Spurrell; talcen « extrémité du pignon »; Cath.

tal, arm. mod. tāl, Troude; irl. tul, Wind., Wört., p. 858; arm. raktal « immédiatement », Troude, gallois rhagdal, id., Spurrell. Ce substantif joue le rôle de préposition en armor. tal « près de »; cf. gaulois Mari-talus (magno fronte), Inscr. (Pict. nouv. Ess., p. 42), Zeuss, p. 859. Ce mot entre en composition de beaucoup de noms propres actuels, Talhouarn « front de fer », Talhouet « front de bois », Taldir « front d'acier », etc.

Talcip, cratère, tonneau. — M. C., p. 408, fol. 59 a. b.—Gl. cratere. — Contexte: aquam quæ ex cratere aquarii fluit, E., 300. — Irl. Tailchube, gl. crater, in daelchubi, gl. cadi, Sg., 95°, 180°, Zeuss, p. 72, telchubi, gl. cadi, Zeuss, p. 72, tulchube « tonneau », O'Dav., à criathar, Wind., Wört., p. 799, 858.

Tan, feu. — Eut., p. 1054, 8<sup>a</sup>. — Gl. focus. — Arm. moy. et mod tan « feu », gall, tân, id., Spurrell; irl. tene, génit. tened, Zeuss, p. 255; cf. gaulois Tenedon, (circa Rhen. superior.), Itin. Ant., Zeuss, p. 789.

Tantou, lyre. — M. C., p. 410, fol. 63 b. a. — Gl. fides. — Contexte: nam fides apud Delphos per Deliacam (i. apollinarem) citharam demonstraui, E. 346. — Voir comtantou. Tar, ventre. — Bern., p. 8, n° 38. — Gl. uentrem. — Contexte: cresceret in uentrem cucumis, nec sera comantem. — Cathol. torr, arm. mod. tōr, Troude, gallois tor, id., Spurrell; irl. tarr, Corm. Tr., p. 163, Wind., Wört., p. 811.

Tarater, tarière. — Ox., 2 (pens.), p. 1061, 42<sup>b</sup>. — Gl. foratorium l. rostrum. — Gall. taradr, Spurrell; Cathol. tarazr = « tarière », arm. mod. tarar, talar, Troude, basvannet. tarèl; du latin taratrum, Isid., 19, 19, 15 (taratrum quasi teratrum).

Tat. — V. Hendat.

Tegguis, beau à voir. — Ox., 1 (Ov.), p. 1058, 39<sup>b</sup>. — Gl. aureus. — Contexte: quattuor in niveis aureus ibit equis. — Paraît composé de tec « beau »; gall. mod. teg, Spurrell; et de guis = irl. fis « visio », Wind., Wört., p. 551; fis « couleur », O'Reilly.

Tegran, terre avec habitation. — C. C. V, p. 45, n° 250. — In dicomit tegran. — Pour le contexte voir dicomit. — Tegran prædium cum cella vel habitatione (de Courson, Chart. Red., p. 755). Composé de teg = tig « maison », et de ran « lot, part de terre. » Voir Bon-tig et Rann,

Teir, trois (fémin.). — Ox., 1 (mens.), p. 1060, 23°. — Teir petguaret part (tres partes. dodrans). — Teir féminin de tri. Gall. moy. et mod. teir; corn. tyr, ter, tayr; arm. moy. et mod. teir, ter; irl. teoir, teora. Zeuss, p. 316-317: teoir = \*tesores = sanscrit tisr-as. V. Curtius, gr. E., p. 226.

Temperam, j'assaisonne. — Eut., p. 1052, 4°. — Gl. condio. — 1°° pers. sg. prés. ind. act. du latin temperare; gall. mod. tymmeru « tempérer », tymmer « tempérament », Spurrell; Cathol. temperaff « attremper. »

Termin, borne, limite. — M. C., p. 407, fol. 48 a. a. — Gl. ora. — Contexte: cujus ora paullo amplior aestimatur, E., 212. — Du latin terminus; gall. terfyn « limite », Spurrell.

Termisceticion, troublés. — Ox., 1 (Ov.), p. 1055, 38°. — Gl. sollicitos. — Contexte: primus sollicitos fecisti Romule ludos. — Pluriel en -ion d'un part. pass. passif; gall. terfysgu « troubler », terfysg « tumulte », mysgi « tumulte », mysgu « mêler », Spurrell; arm. meska, Troude; vannetais meskein « mêler »; irl. cum-masc « commixtio »; gall. cymmysk; Cathol. quemesq; anc. haut-all. misk-iu « je mêle »; latin misceo; grec μίσγ-ω. V. Curtius, gr. E., p. 334. Ter paraît être pour tre « à travers », plutôt que pour der = do + are. Suivant Stokes (Beitr., VIII, p. 415), ce mot serait composé de term = irl. tairm, Zeuss, p. 879, et de esc, slav. iska « petitio »?

Tes... — C. C. V., p. 36, nº 197. — Gl. decreto. — Contexte: Qui contradixerit decreto principis in herede ordinando, non est christianus (xxxvii, 18, W.). — Mot commencé.

Testoner, qu'on ne peut éviter. — C. C. V, p. 18, n° 93. — Gl. inevitabili. — Contexte: Clericus qui indictum jejunium rumpit absque inevitabili necessitate, vilior habendus est (x, W.). — 3° pers. passif. Composé de tes = di + es; irl. tes, Zeuss, p. 881, et toner pour doner « dont on ne peut s'échapper ». L's a causé la provection du d. Pour donet « venir », voir Zeuss, 598.

Testou, témoins. — C. C. V, p. 34, n° 184. — Gl. stipulationes. — Testou « témoins ». — Pour le contexte voir guos. — Gall. tyst, Spurrell; arm. test; irl. teist, Wind., Wört., p. 815 (Wb.). Du latin testis.

Teú, épais. — Juv., p. 401, P. 37. — Obtonso (leg. obtuso?) órteú « par l'épais. » Contexte: nec potes obtonso comprehendere talia sensu? — Gall. tew, Spurrell; Cathol.

teu; arm. mod. tèo ou tév, Troude; vannet. teñw (une syllabe); irl. tiug = \*tigu, Zeuss, 1027, Corm., p. 7; tige « épaisseur », Wind., Wört., p. 823.

Ti, toi. — M. C., p. 396, fol. 9 a. a. — Dittihum gl. tibi soli. — Voir Dit.

Tig. - V. Boutiq.

Tigom, tache, marque. — Lux., P. 2, l. 5, 364. — Gl. neui. — Substantif en -om, Zeuss, p. 821. Il est inutile de supposer tigoni comme le suppose M. Rhys, ainsi que linoni pour linom. V. linom. L'irlandais lenomnaib suffirait à faire repousser cette hypothèse. Tigom = \*stigom; cf. goth. stik-s « point », stak-s « piqûre »; lat. stimulus « aiguillon »; sanscr. tig-má-s « aigu »; grec  $\sigma ti\gamma-\mu\alpha$  « piqûre, stigmate». Le g a pu être maintenu ici par un son nasal qui a pu accompagner le g; cf. mogou pour mongou; cf. anc. haut-all. sting-u « je pique »; latin disting-u-o. V. Curtius, gr. E., p. 214-215.

Tiguotroulou, meubles, vaisselle. — C. C. V, p. 12, n° 55. — Gl. supellectilem. — Glose marginale avec signe de référence à supellectilem. — Contexte: Ut episcopus vilem supellectilem... habeat (i, 10, W.). — Composé de ti = tig « maison », et guo + troulou; gall. traul, treulion « tout ce qui est dépensé pour nourritures et habits », Richards Dict., p. 395; treulio « dépenser, user », treulgar « dépensier », Spurrell. M. Stokes lit tig + guotreou, plur. de tra « chose », et lou = gall. lleuog « vil ».

**Tigutre[1]**, ustensiles. — C. C. V, p. 15, nº 71. — Gl. ut tensilia, leg. utensilia (ii, 11, W.). — Cf. voc. corn. gut hel « supellex ». Le milieu du mot est illisible. Cf. irl. trelam « ameublements, meubles », Wind., Wört., p. 846, O'Reilly. Ce mot paraît composé de ti = tig « maison », et de gutrel = guo (irl. fo) + trel. La lettre qui est devant est h ou n pour nou « c'est-à-dire ». V. Nou.

Tiis, coussin. — Ox., 2 (pens.), p. 1063, 44°. — Gl. staptum (tapete?) — Gall. teis-ban « coussin », Spurrell; vannetais tes-pleg « coussin, oreiller ».

Tinetic, teinte. — Ox., 1 (Ov.), p. 1058, 40°. — Ir tinetic, gl. tincta. — Contexte: tincta murice lana. — Part. pass. pass., probablement pour tincetic, latin tinctus?

Tinsot, il répandit, il versa. — C. C. V, feuille 52 du manuscrit. — Gl. sparsit. — 3° pers. sg. prét. primaire en

-t, identique au gallois  $awd = \bar{a}t$ . Ex. parawd « il prit soin », Mab., I, 266, Zeuss, p. 524; irl. tionsanaim « je verse, je répands », O'Reilly, tionsaidin « action de répandre », O'Donov., suppl. à O'Reilly.

Tir, terre. — Juv., p. 408, P. 73. — Fundum ir tir. — Gall. tir, rhandir « région », Spurrell; Cathol. tir et douar tout ung. Douar seul est usité aujourd'hui; irl. tir « ager, terra », Zeuss, p. 233, Wind., Wört., p. 233. V. Ebel, Beit., II, 158, Curtius, gr. E., p. 225. Pour la comparaison avec les autres langues ario-européennes, rien de certain. M. Rhys rapproche le sanscrit tira-m « bord, rive ». Le celtique a dans tous ses dialectes un ī. — C. C. IV, manuscrit 12021, p. 124, glose inédite. Terra l. Tir, gl. agellum.

Tirolion, des champs. — Lux., P. 2, l. 18, 372. — Gl. agrica. — Pluriel en -ion de tirōl, dérivé en -āl de tīr. — V. Tir.

**Toetic.** — V. Hantertoetic.

Tonnou, flots, vagues. — Juv., p. 405, P. 60. — Aequora ir tonnou. — Pluriel en -ou. Gall. tonn, Spurrell; irl. tond, tonn « flot », Wind., Wört., p. 838, tond « surface » (œquor), O'Reilly, tond talman « surface de la terre », L. U., p. 113<sup>b</sup>.

Toos, tunique. — C. C. V, p. 42, nº 236 (in marg. gl. taxam (bourse?). — Contexte imprimé: Episcopo liceat commendare vestimentum, quo utitur, et agipam et taxam (xli, 2, W.). — Taxam est glosé par tonicā (tonicam) dans le manuscrit 12021, p. 124.

Torcigel, courroie du ventre. — Ox., 2 (pens.), p. 1062, 43<sup>a</sup>. — Gl. uentris lora. — Composé de tor « ventre », v. tar, et de cigel pour cengel; du latin cingulum; gall. cengl « ceinture », Spurrell. — V. Ceng.

Toreusit, il broya. — C. C. V, p. 49, n° 275. — Gl. atriuit. — Contexte: alios hirsutis serra dentibus attrivit (xlix, 4, W.). — Paraît une 3° pers. du sg. du prét. act. indic.; cf. seinnyessyt « resonavit ». Ce mot nous paraît un dérivé de la racine tor = Cath. terrif « briser »; vannet. torein; gall. tori « briser », Spurrell; cf. latin ter-o; grec τείρ-ω; cf. Curtius, gr. E., 222: toreusit = torāssit, C. C. V. V. Tros « tyrannide », traus, alph., Ox.. 1. M. Stokes suppose tor = do + are, plus une racine us, gall. usion (palea).

Torguisi, vrai, sûr? — Lux., Zeuss, 1064. — Gl. fidoque. Torleberieti, devins. — C. C. I., p. 15, nº 71. — Gl. phi-

tonistarum leg. pythonistarum. — Contexte: magarum et phitonistarum et augoriarum superstitionibus non intendere. — Pluriel de torleberiat; composé peut-être comme dorquid, darleber. Cependant le changement du d initial en t à toute époque, en breton, est chose rare. L'explication de M. Stokes, tor-leberieti « qui parle par le ventre », ne nous paraît pas admissible, tant à cause de la singularité du sens, que des composés analogues, comme darcenneti qui ne peut pas signifier qui prédit par le ventre. Pour tor, cf. irl. tar « mauvais esprit », Wind., Wört., p. 808; tor-leberieti « qui font parler l'esprit du mal. » Cette explication n'a contre elle ni le sens ni la phonétique. Pour leberieti, v. dar-leber.

Torr, paume. — Ox., 1 (mens.), p. 1060, 23. — Horclin cihutun hi torr. Ab ulna usque in palmam. Torr palma, Zeuss, p. 691; gall. tor y law « paume de la main », John Thomas, p. 12, The welsh interpreter, Caermarthen, 1824.

Toruisiolion, vrais? Lux., P. 1, 1. 15, 357. — Gl. fidis?

Tracl, lisez trascl « grive ». — C. C. III, p. 19, n° 96. — Gl. larum. — Pour le contexte voir couann. — Gall. tresglen « grive », Richards; arm. mod. trask, Troude; bas-vannet. tresk.

Trans, dur, cruel. — Ox., 1 (alph.), p. 1059, 20°. — V. Tros, gl. tirannide.

Tre. — Prép. et préf. verbal. Zeuss, 906. V. Troi, Trui, Trem.

**Tréan**. – Ox., 1 (mens.), p. 1060, 22<sup>b</sup>. — In libra mellis i. tréan cant mél. — De triens? On trouve des formes trians.

Trebou, troupes. — Lux., P. 2, 1. 13, 370. — Gl. turmae. — Arm. anc. treb « village », Chart., Red., p. 755; Cathol. treff « église succursale avec ses dépendances »; arm. mod. trev, trèo, id; gall. mod. tref « maison avec dépendances, village », Spurrell; irl. atreba = \* ud-treba « il habite »; gaul. Atrebates, Zeuss, p. 10, 860. V. Curtius, gr. E., p. 227-228.

Trem. — Forme allongée de tre « au-delà » (trans). V. Trennid.

Trennid, le lendemain. — M. C., p. 393, fol. 7 a. b. — Gl. prostridie. — Pour le contexte voir nouodou. — Composé de trem, forme allongée de la préposition tre, cf. trem-men « traverser », v. Zeuss, p. 879, et de did « jour »; irl. in-trem-did, gl. postridie. Sg., 66°, Zeuss, p. 609; gall. trennyd,

Zeuss, p. 618; trenydd « le jour après-demain, sur lendemain », Spurrell. L'arm. mod. n'a pas ce mot. Pour le lendemain, il emploie tronoz, antronoz; Cath. tronnoz; gall. tranoeth, m. à m. après la nuit »; gall. dydd « jour », Spurrell »; Cath. dez, id.; arm. mod. dez, dé, Troude; haut-vannet. di; racine di, plus ja? V. Curt., gr. E., p. 236-237. Pour la racine div, cf. irl. in-diu « aujourd'hui »; gall. he-diw; arm., haut-vann. hiziw et hiniw; Cath. hiziu.

Treorgam, je transperce. — Lux., P 2, l. 7, 365. — Gl. perforo. — l<sup>16</sup> pers. du sg. prés. ind. act; composé de tre « à travers », et de orgam « je tue »? Cf. orgiat, gl. cæsor; irl. orgim, orgaim « je frappe, je tue », Wind., Wört, p. 725.

Tri, trois. — Ox., 1 (mens.), p. 1060, 22b. — Hint tri pimp sont trois-cinq. Semper sex i. u. — Gall. tri mascul. « trois »; arm. tri; haut-vannetais trei; irl. tri. Voir teir. Composé en tri. Trinanto tres valles (Gloss. gaul. d'Endlicher). Zeuss, p. 316, 302, Curtius, gr. E., 226. — Ox., 1 (mens.), p. 1060, 22b. — Ir-tri. In libra lll. u. Ir tri u. Ir tri « les trois ».

Tric. — V. Guotric.

Trimuceint, trente. — Ox., 1 (mens.), p. 1060, 22<sup>b</sup>. — Is trimuceint hestaur mel « est trente dans le setier de miel ». — De tri et d'un élément qui a disparu des langues britanniques; cf. irl. secht-moga « soixante-dix », ocht-moga « quatre-vingts », génitif secht-mogad; muceint = \*mocanti, Zeuss, p. 306-320.

Trist, triste. — Juv., p. 406, P. 63. — Anxia trist. — Emprunté au latin tristis; gall. et arm. mod. trist, Spurrell, Troude.

Troi, par, à travers. — Ox., 1 (Ov.), p. 1056, 38°. — Troi enmeituou, gl. per nutus. = Gall. trwy; arm. tré, Troude: Poutro-coët « pagus trans silvam », Chart. Red, Zeuss, p. 665; corn. tre; irl. anc. tre, tri, racine tar « traverser »; anc. irl. tar « au delà »; latin trans; sanscrit tár-á-mi « je traverse, je franchis ». V. Curtius, gr. E., p. 222.

Tromden, s'élance rapidement. — C. C. V, p. 15, nº 75. — Gl. peruolauit. — Contexte: Mox ad eum Liguntius, divina expertus beneficia, pervolavit (ii, 24, W.). — Le mot paraît inachevé. De trom « rapide » et den? Stokes: dennas pour tennas « tirer »; arm. mod. trum « subit », Troude, maro trum « mort subite »; gall. cythrym « instant » (= \*cantrom), cythrymol « instantané », Spurrell. Trom doit être séparé

pour le sens de l'irl. trom, gall. trum « lourd » qui lui est phonétiquement identique.

Tron ca issent? — C. C. V, p. 43, n° 237. — Glose marginale en face sub occasione pervadantur; cette glose n'est peut-être pas bretonne. En face: Ut si contigerit episcopum migrare de hoc saeculo, certis existentibus rebus, quae sunt ecclesiae, sciant, ne ipsæ conlapsæ depereant, nec quæ propriæ probantur episcopi, sub occasione pervadantur ecclesiæ (xli, 5, W.).

Tros, tyran ou tyrannie. — C. C. V, p. 26, n° 143. — Gl. tirannide. — Contexte imprimé: Multo melius est pauci temporis legitimum regnum tyrannnide longi temporis (xxv, 7. W.). — Dérivé en -aus (ās). V. Zeuss, p. 835; gall. trawsedd, trawsder « tyrannie, iniquité », Davies; paraît apparenté à tori « broyer », et est probablement un dérivé de la même racine. Voir Toreusit, gl. atriuit; traus serait pour toraus; cf. drus « porte » = \* dorus.

Trot, autruche. — C. C. III, p. 19, nº 94. — Gl. strutionem. — Pour le contexte voir couann. — Du latin strutio; corn. troet; irl. struth, Stokes.

Tru. — V. trucaraut. — C. C. V, p. 44, n° 245. — Gl. humanitatis (xlii, 9, W.). — Mot commencé. — V. Trucarauc et mortru. M. Stokes lit tro, ce qui paraît impossible à cause de l'irlandais qui a un ō.

Trucarauc, pitoyable, humain. — Juv., p. 401, P. 42. — Mitia trucarauc. — Composé de trug = irl. tróg, et de carauc; dérivé de car. V. Car, voir Mortru; gall. trugarog, Spurrell: Cathol. trugarec « pitieux »; arm. mod, trugarekat « remercier », Troude. La formule arm. pour dire merci est trugarez; bas-vannet. trougèré (ou français); irl. trócaire, Zeuss, p. 23, trócar « miséricordieux ». Wind., Wört., p. 849.

Truch, obtus, épais. — Bern., p. 5, nº 19. — Gl. obtusi. — Gall. moy. truch, Beiträge, IV, 423; gall. mod. truch « action de couper, etc., épaisseur »; arm. mod. trouc'ha « couper »; du latin truncus.

Trudou? — Ox., 1 (Ov.), p. 1056, 38<sup>b</sup>. — Gl. ocellos. — Contexte: quid teneros lacrimis corrumpis ocellos. — Il n'y a aucun mot semblable avec ce sens dans les langues celtiques. Peut-être faut-il y voir une réflexion du glossateur: gall. mod. truth « flatterie », truthiad « sycophante, adulateur », Spurrell,

Trui, par. — M. C., p. 394, fol. 7 b. b. — Trui ir unolion gl. per monades. — Voir troi.

Trum, lourd. — Juv., p. 411, P. 81. — Irt'um, gl. abrupta. — Contexte: abrupta imponunt humeris tam pondera uestris Ipsique digito saltem contingere nolunt. — Voir Cithremmet. — C. C. V, p. 48, n° 265. — Gl. inoportune, leg. inopportunius. — Contexte imprimé: Inoportuna in evangelio anus, quae canibus se parem confessa est (xlvii, 4, W.). — Juv., p. 412, P. 88. — Aegrum trumm fatigant. — Pour le contexte voir itdarnesti.

Tu, côté. — M. C., p. 401, fol. 12 b. b. — Proptu, gl. ambifarium « de chaque côté », E., 47. — Gall. tu, Spurrell; cathol. tu; arm. mod. tu, Troude; irl. tóeb, tóib, Zeuss, p. 31, Wind., Wört., p. 832.

Tu, remue. — C. C. V, p. 23, nº 122. — Nac tu, gl. nec... adquiescas « et ne prends pas parti ». — Contexte: non sequeris turbam ad malum faciendum, nec in judicio adquiescas sapientiae plurimorum (xxi, 10, W.; Exod., xxiii, W., 2, 3). —  $2^{\circ}$  pers. du sg. imp. prés. act. d'un verbe formé de tu « côté »?

Tuorchennou, mottes de terre, glèbes. — Juv., p. 404, P. 56. — Glebis i. tuorchennou. — Gall. tywarchen, Spurrell; arm. mod. tañouarc'h, Troude.

Tuscois, étrusque. — Ox., 1 (Ov.), p. 1056, 38<sup>b</sup>. — Pispaur tuscois. — Gl. tibicine tusco. — Dérivé de tuscensis (tuscēsis).

Tusslestr, encensoir. — M. C., p. 396, fol. 8 b. a. — I. turibulum. — Gl. acerra. — M. C., p. 400, fol. 10, b. a. — Gl. acerra. — M. C., p. 401, fol. 12 a. a. — Gl. acerra. — Tusslestr « vase à encens »: composé de tuss, lat. thus, et de lestr « vase ». Voir Lestr.

### U

Uant. — V. Aruanta, v. Courrantolim.

Ud, od, préfixe verbal. — Voir Utgurthconetic, Gudcoguod.

Ueruencou, verveine.— Bern., p. 8, nº 39. — Gl. uerbenas. Pluriel en -ou, emprunté au latin verbenaca (Pline) peut-être

verbenica. On ne peut supposer l'insertion d'un c, comme M. Stokes a été obligé de le faire, croyant le mot emprunté à verbena.

Ug::eret. — Ox., 1 (mens.), p. 1060, 23a.

Ui. — V. Crunnui.

Uiidimm? — Ox., 2 (pens.), p. 1061, 42<sup>b</sup>. — Gl. lignismus? — Dérivé de guid « arbre »; irl. fid, gén. fedo?; gall. gwydden, Spurrell; Cathol. guezenn, arm. mod. gwézenn, Troude, vannetais guéyenn; gallois Vidu-casses, Pline (Zeuss, p. 12).

Uileou, violettes. — Bern., p. 3, nº 4. — Gl. uiolas. —

Emprunté au latin.

**Uinniaus** (nom propre). — C. C. V, p. 166 (xxix, 8, W.). — Cart. de Red., *Uniniau*, villa, p. 709. Litanies bretonnes: sancte *Guiniawe*.

Uir, petit-fils, descendant. — Ox., 1 (alph.), p. 1059, 20°. Nepos. — Dérivé en -er de  $\bar{u} = \text{irl.} \bar{o}$  « petit-fils »; gall. wyr « petit-fils », Spurrell; irl. aue,  $\delta a$ ,  $\acute{u}a$ ,  $\delta$  « oncle, descendant, petit-fils », Zeuss, p. 33, Wind., Wört., p. 380; cf. latin av-us, avia, avunculus; lith. avinas, vieux-pruss. avis « oncle »; goth. avon « grand'mère » : cf. Fick., t. II, p. 28 (3° éd.), Curtius, gr. E., p. 386.

Unblot, d'une même farine. — C. C. V, p. 14, n° 66. — Gl. simila quæ — leg. similago (ii, 7 W.). — Le glossateur a traduit à sa façon le mot simila, plus bas similaginem, et y aura vu un dérivé de similis; composé de un « un, « une, gall. corn. arm. un; irl. ōin, óén, Zeuss, p. 300, 301, 314, 315, grec oivó-ç; anc. lat. oino-s, goth. ain-s « seul », vieux-pruss. ain-s, Curtius, gr. E., p. 320; et de blōt « farine, fleur »; gall. blawd « farine, fleur », Spurrell; armor. mod. bleud « farine », Troude; Cathol. bleut « farine »; cf. irl. mod. bleataim « je mouds », bleataic « sac de blé pour moudre », bleith, blith, infinitif de mělim « je mouds », Wind., Wört., p. 399, 685. Il est donc probable que blāt est pour mlāt; cf. brog « pays » = irl. mruig, bruig. — C. C. V. p. 14, n° 65. — Gl. similaginem (ii, 7, W.).

Uncenetticion, chantant seules. — M. C., p. 397, fol. 9 b. a. — Gl. solicanæ. — Contexte: Dum haec Musæ nunc solicanæ nunc concinentes interserunt (i. inter canunt), E., 37. — Pluriel en -iou, de uncenneticc, composé de un « un », voir unblot, et de ceneticc, dérivé en -etic de can-im « je

chante ». Voir Dar-cenneti.

Unolion, monades. — M. C., p. 394, fol. 7 b. b. — Trui ir unolion. — Gl. per monades. — Pour le contexte voir : deccolion. — Pluriel de unaul, dérivé en -āl de un « un ». Voir un-blot; gall. unol « qui unit, uni », Spurrell.

Untaut, unité. — M. C., p. 397, fol. 9 b. a. — Gl. orbem. — Contexte: Cui uirus omne fanti orbem facit gemellum, E. 37. — Emprunté à unitatem, Zeuss, p. 834 : cf. trintaut « trinitatem »; gall. undodiad « an unitarian », Spurrell.

Ur, feu. — Juv. — Voir Larur. — Gl. ignis focos.

Utgurthconetic. qui lutte contre. — Bern., p. 11, nº 58. — Gl. obnixus i. perduram i. contra nisus. — Contexte: ille Jovis monitis immota tenebat Lumina, et obnixus curam sub corde premebat. — Part. pass. pass. d'un verbe composé de ut = irl. od, ud, Zeuss, p. 878, 885, de gurth = irl. frith, Zeuss, p. 875, et et de con-etic: cf. an-guo-conam, Eut., gl. vigilo; gallois cynu, er-chynu « exaltare », Zeuss, p. 92, 895 (Bugge).

Uton. — Voir anutonau.

# **APPENDICE**

Pendant que cet ouvrage était en cours de publication, l'auteur a découvert quelques gloses bretonnes aux feuillets 100, 101 et 102, du manuscrit latin 11411 de la Bibliothèque nationale. Ces feuillets, d'après M. Léopold Delisle, sont du IX° siècle. Le texte est à peu près inintelligible; c'est le style des Hisperica fafina. Ces gloses ont paru dans la Revue celtique, (vol. V, p. 469, avril 1883).

Emebehen dame? — Fol. 102 v°. — Glose stibale. La

glose paraît d'une autre main que le texte.

Erdrere. — Fol. 102. — Gl. palatur?

Ergueherent. — Fol. 100 v°; semble gloser fastidiant? La terminaison paraît indiquer une troisième personne du pluriel.

Guotan. — Fol. 100 v°. — Gl. nepta. Le contexte est illisible; cf. gutan et guotan, de mens. et pond., Oxon. prior., vocab., p. 145.

Hestr. — Fol. 102. — Gl. ostreas. — Du latin ostrea, avec infection de l'o par l'e suivant.

Funiou. — Fol. 100. — Gl. rudentibus. — Plur. de fun, du latin funis; cf. a mein funiou; gl. viltæ tenues; Ox. I, vocab., p. 128.

Laniou. — Fol. 102. — Gl. idrutis. — Pluriel de lan, « lieu consacré, monastère »; Lanna Pauli, monastère de Paul Aurélien, premier évêque de Lion, aujourd'hui Lampaul; ms. lat. 12,946, f. 123, Bibl. nat.; cf. itlann, gl. area, Juv. (Vocab., p. 169).

Tanol. — Fol. 102 v°. — Gl. acciboneum. V. tan, Vocab., p. 219.

# INDEX

DES MOTS ÉTRANGERS AUX DIALECTES BRITANNIQUES CITÉS DANS LE VOCABULAIRE.

Le chiffre indique la page; le mot entre parenthèse est le mot vieux-breton à propos duquel la citation a été faite.

#### IRLANDAIS.

A, particule exclamative, 28 (a). **A**, an, pron. relat., 29 (a).  $\mathbf{Ac}$  31 (acom). Abaid 33 (admet). Acher 47 (arocrion). Adamnae 115 (edemnetic). Adbonnar 110 (dogurbonneu). **Adobragart** 48 (aruuoart). **Ag** 35 (air). **Aicme** 31 (achmonou). Aigilin 121 (epill). **Ail** 35 (alar). Aimsir 38 (amser). Aindear 119 (enderic). Ainm 42 (anu). **Air** 43 (ar). **Aith** 32 (ad). **Aith, ath** 49 (at). Aithesc 46 (arecer). Aithirge 208 (rec). Aittenn 124 (ethin). **Alaile** 172 (leill). All 198 (ocoluin). Alt 79 (comeliachou). Alt 83 (costadalt).

Altan 36 (altin). Altram 117 (eltroguen). **Amal** 36 (amal). **Anaim** 164 (inu). Andud 38 (an). **Ar** 38 (air). **Ar** 43 (ar). **Argat** 46 (argant). **Artáa** 48 (arta). Atchous 34 (aimseudeticad). **Atreba** 223 (trebou). Aurchomair 50 (aurcimerdricheticion). **Aurdairc** 50 (aurcimerdricheticion). **Bait** 51 (bat). Bar 5I (barcot). Bárd 51 (bardaul). Barr 51 (barcot). **Beabh** 52 (beb). Becc 53 (bichan). Béim 52 (bemhed). Béist 57 (bostol). Benim 114, 124 (dubeneticion. etbinam). Beótal 39 (anbithaul). Biad 54 (bit).

Biáil 50 (bahell). Bibdu 53 (bibid). **Bid** 52 (bi). Bidean 54 (bitat). **Bith 5**3 (bid). Bleathaim 227 (unblot). **Bó** 57 (boutig). **Bocc** 60 (bocion). Bóchaill 57 (boutig). Bra 55 (bleoc). **Brage** 29 (abalbrouannou). **Brat** 58 (brethinnou). Bráth 57 (braut). **Brec, brecht** 58 (brith). **Brénaim 4**5 (arcibrenou). Brig 58, 142 (brientinion, guobri). Brothrach 59 (brothrac). Bruineach 58 (bréni). Bruinne 59 (bronnbreithet). **Bruth** 59 (brot). Buaid 60 (budicaul). Buiden 56 (budin). Bunad 57 (boned). **Cách** 202 (paup). Cáin 66 (cain). Cainnean 67 (cennin). Caire 64 (cared). Cais 142 (guodcess). Calath 62 (calet). Calma 66 (celmed). **Camm** 63 (cam). Cara 150 (haelbucar). Cara 123 (esceir). Carn 64 (carnotaul). Carpat 69 (cerpit). Carrice 64 (carrece). Cassal 65 (casulheticc). Cat, cot 63 (cant). Cath 65 (catol)). Catháir 65 (catteiraul). Catharach 61 (caitoir).

Ced 200 (padiu). Cedach 59 (bronned). Céimm 66 (cemmein). Ceinn 66 (ceenn). Ceird 87 (credam). Cel 78 (coilion). Cenél 67 (cenitolaidou). Cercenn 94 (damcirchineat). Cét 45 (archinn). Cétal 68 (centhiliat). Cétbuid 122 (ercentbidite). Cethir 203 (petguar). Cethramad 203 (petguaret). Chetir 164 (int). Cia, co 200 (pamint). Ciadcholum 85 (cot). Cilurnn 72 (cilurnn). Cir 88 (crip). Ciseog 73 (cise). Clad 136 (guerclaud). Claidim 131 (mascloiumm), Cland 205 (plant). Clár 74 (claur). Clé 74 (cled). Cló 74 (clou). Clodhaim 169 (itercludant). Cloide 78 (clutam). **Cloth** 74, 148 (clot, gurclut). Clúm 205 (plumauc). Cnoc 75 (cnoch). **Co, com** 75 (co). Coic 203 (petguaret). Coiced 203 (pimphet). **Cóil** 91 (culed). Coindelbthach 104 (dilucet). Cóine 91 (cuinhaunt). Col 65, 78 (caul, col). Colc 66 (celcell). Colcait 78 (colcet). Colg 78 (colginn). **Coll** 79 (coll). Comadas 63 (camadas).

Comár 79 (comairde). Comloithe 32 (acomloe). Commait 100 (dicomit). Comul 82 (contulet). Cor 89 (cron). Corim 153 (hepcorim). Corn 83 (corn). Cosnam 67 (cenemi). Crann 206 (prin). Crecht 87 (cre). Crédumae 117 (emedou). Crenim 81, 106 (compri, dispriner). Criathar 89 (cruitr). **Crin** 88 (crin). Criomhadan 105 (diprim). Crith 88 (crihot). Croman 87 (creman). Cromm 89 (crum). Crothaim 74 (cleteirou). Cruind 89 (cron). Cuairt 64 (casgoord). Cuirm 82 (cormo). Cuithe 202 (peteu). Cul 198 (ochcul). Cuman 80 (commin). Cummasc 220 (termisceticion). Curchas 83 (cors) 73 (cithrem-Cutrumma met). **Dá** 109 (diu). Dál 93 (dadl). Dam 96 (dauu). **Déc** 97 (deccolion). **Dechmad** 97 (decmint). Deil 97 (deleiou). **Delb** 98 (delu). Dér 93 (dacrlon). **Dera** 98 (deric). Derigim 117 (emdrit). **Dermár** 98 (dermorion).

Descert 147, 201 (gupar-, parth). **Deslamhach** 97 (dehlouetic). Di 107 (diu). Di, partic. verb. 98 (di). Di, prépos. 98 (di). Dia 114 (duiutit). Dilgend 103 (dilein). Dinochtaim 105 (dino). Doaurchanim 94 (darcenneticion). **Do, du** 108 (do). Docannaim 108 (docondom-Domoiniur 112 (doromantorion). **Dorimu** 210 (rim). **Dorn** 112 (dorn). Dorus 112 (drus). Drenn 46 (ardren). Driss 113 (drissi). Drong 113 (drogn). Dub 94 (daliu). Dubglass 114 (duglas). **Dúblu** 100 (diblo). **Duile** 203 (petguaret). Ec 39 (ancou). Elathain 116 (ellesheticion). Elit 116 (eleuc). Eleastar 116 (elestr). En 49 (atanocion). **Enech** 119 (enep). Eóla 101 (didioulam). Erchor 122 (ercor). Erdraic 122 (erderh). **Errach** 137 (guiannuin). **Es, as** 123 (es). **Etir** 169 (ithr). Failte 136 (gueltoguat). Fairend 137 (guerin). Faiscim 98 (demguescim). **Fal** 90 (cuall).

**Fán** 125 (fan). Fanoid 131 (guanorion). Farcha 85 (couarcou). Fasach 134 (guasco-). **Féis** 140 (guis). Feith 140 (guithennou). Féle 138 (guiled). Fer 147 (gur). Fér 136 (guerclaud). Ferann 139 (guinlann). **Ferb** 131 (goerp). Ferg 136 (guerg). Fergaigim 140 (guirgiriam). Fersaid 140 (guirtitou). **Fian** 35, 115 (air, eidguin). Fich 143 (guoguith). Fichim 141 (guiltiatou). Fid 161 (imcomarguid). Fid 227 (uiidimm). Fidhba 135 (guedom). Figim 91 (cueeticc). Fili 218 (taguelguiliat). Fillim 138 (guiliat). Fin 107 (diuenoc). Fin 139 (guin). Fine 139 (guinionou). Fine 77 (coguenou). Finnaim 113 (dorguid). Fiochra 137 (guichir). Fir 139 (guir). Fis 219 (tegguis). Flaith 141 (gulat). Fled 141 (guled). Fliuch 138 (guilp). Fo 141 (guo). Fo p. 40 (anguo). Fodailim 100 (didaul). Fodaimim 142 (guodeimisauch). Fofrith 118 (angruit). Foilann 188 (guilannou). Folaigim 143 (guolleuni).

Folamh 144 (guollung). Folamhain 109 (doguolouit). Folt 143 (guoliat). **For** 144 (guor). Forbond 110 (dogurbonneu). Fosgadh 134 (guascotou). Foss 133 (guas). Frácc 148 (gurehic). Frith 148 (gart). Frithi 40 (angruit). Fuam 40 (anfumetic). Funed 128 (funid). Fuirech 133 (guarai). Gabal 129 (gebell). Gabul 128 (gablau). Gabur 183 (melgabr). Ganail 129 (gen). Garb 30 (aceruission). Gart 129 (gerthi). Gearcach 159 (iar). **Gel** 130 (glanet). Gin 129 (gennec). Glaith 131 (gletu). **Glas** 130 (glas). Glé 131 (gloiatou). Gnai 135 (gudnaiol). Gnáth 37 (amgnaubot). Gnó 196 (nouodou). Goithimm 114 (doguot). Graif 131 (grephiou). Gulpan 130 (gilbin). I, in 158 (i). Icc 159 (iac). **Icim** 160 (iecol). Idalte 159 (idolte). Idbraid 43 (aperth). **Ig** 160 (iehnlinn). **llach** 164 (iolent). Im 118 (emmeni). In 38 (an). Inathar 202 (permedinteredou).

**Ind** 38 (an). Indile 119 (endlim). India 223 (trennid). Inga 115 (eguin). Ingar 34 (aior). Ingeoin 120 (ennian). Inn 154 (hin). Innuair 41 (annuor). **Insce** 153 (hepp). Intremdid 223 (trennid). **Is, as** 158, 167 (i, is). **Is, iseal** 168 (isel). **Isse, issed** 168 (issid). **Ith** 165 (iot). Ithland 169 (itlann). Labra 95 (darleber). Lachd 170 (laidver). Laech 172 (leeces). Laigiu 191 (nahulei). **Laith** 171 (lat). **Lám** 171 (lau). Lán 93 (dacrlon). Lann 171 (lann). **Lár** 172 (laur). Larach 198 (ollored). Lathach 171 (latharauc). Lathach 171 (latic). Léim 170 (lammam). Léine 174 (liein). Lenim 161 (immisline). **Lenn** 173 (lenn). Lenomnaib 175 (linom). Ler 175 (lirou). Lestar 173 (lestir). Leth 173 (leteinepp). Letha 176 (litau). Lia 188 (morliaus). Lian 177 (loinou). **Liath** 178 (loit). **Li** 94 (daliu). **Lig** 177 (liu). Lind 199 (oleulinn).

Linn 175 (linisant). **Liomhaim** 172, 173 (lemhaam). **Lis** 176 (lis). Litheas 177 (litimaur). **Ló** 178 (louber). Lobur 177 (lobur). Loch 174 (lichou). **Lóche** 102 (diguolouichetic). **Loeg** 177 (lo). Logaim 173 (leuesicc). Loghadh 175 (lin). Loghas 32 (acomloe). **Lois**i 178 (lois). **Loon** 178 (lon). Loth 171 (latharauc). Luch 47 (arlup). Lugha 164 (dilu). Luibgort 178 (luird). Lunae 175 (linisant). **Má** 187 (moi). **Macc** 180 (map). **Mael** 179 (mail). Maer 180 (mair). Mag 102, 35 (digatma, airmaou). **Máin** 189 (main). **Maite** 124 (etmet). Mala 180 (malgueretic). Már, mór 126 (flairmaur). Maraige 184 (mergidhaam). Marcach 181 (marchauc). Mass 181 (mas). Máthir 187, 153 (modreped, henmam). **Meathaim** 33 (abaid). Mebol 184 (meplaom). **Medg** 183, 83 (meid, cosmid). Mellaim 180 (malgueretic). **Menad** 185 (mi). Mét 184 (menntaul).

Methleoir 42 (antermetetic). Miad 190 (muoed). Mid 182 (med). Mil 183 (mel). Millin 185 (milin). Min 183 (mein). Mind 186 (minn). **Mong** 187 (mogou). **Mosach** 33 (admosoi). Mothughadh 161 (immotetin). Mrath 57 (brat). Mrug 59 (broolion). Mucc 179 (maciat). Muince 186 (minci). Muintire 144 (guomone). Muirbran 188 (morbran). Na 190 (na). Naistin 95 (darnestim). Naithir 192 (natrolion). Nammá 191 (nammui). **Nat** 191 (nat). **Nech** 192 (nep). **Nemed** 194 (nom). **Nertaim** 192 (nertheint). **Ni** pron. 198 (ni). Ni, nad negat. 157 (honit). Niae 80 (comnidder). Nion 194 (ninou). **Noilathe** 196 (nouodou). **Núe** 193 (niguid). Numir 193 (nimer). 0 227 (uir). Oc 29 (a préposit). Od, ud pref. verb. (utgurthconetic). Oén 227 (unblot). Oeth 42 (anutonau). **Og** 90 (crunnui). Oinmid 119 (enbit). Oiret 194 (nionuret). **Ola** 198 (oleu).

Ola 90 (crunnolunou). Olann 141 (gulan). Onn 199 (onnpresen). Orait 44 (araut). Orgim 224 (treorgam). **Pibaire** 204 (pispaur). **Pisóc** 203 (pisoc). Piss 506 (pus). Rádim 37 (amraud). Rais 50 (baranres). Rám 168 (dluithruim). Rann 208 (rannou). Rannaim 207 (rannou). **Rath** 208 (rat). **Réid** 212 (ruid). Rethim 209 (retteticc). Ri 211 (roenholl). Riathar 208 (reatir). Ro part. verb. 212 (rogulipias). Rot 211 (red). Ruathar 208 (reatir) **Rún** 210 (ringuedaulion). **Sáil** 103 (dihel). Sain 151 (han). Salach 150 (haloc). Samaigim 73 (cisemic). Sant 48 (aruanta). Scail 123 (esceilenn). Scaman 214 (scamnhegint). Scannan 41 (anscantocion). Scaraim 214 (scarat). Scáth 134 (guascotou). Scúap 214 (scipaur). Seada 52 (beheit). Secc 215 (sich). Sech 120 (ep). Sechmalla 153 (hepcorim). Sechtmoga 224 (trimuceint). Sell 216 (silim). Sén 83 (cosoin). Senchas 152 (hencassou).

Séol 157 (huil). Sessam 123 (estid). Set 109 (doguohintiliat). Seta 151 (heitham). **Seul** 216 (soeul). Sgaladh 213 (scal). Sgeadas 135 (guelcet). Sgiurdaim 215 (scruitiam). Sglaigin 216 (stloitprenou). Si, sib 187 (hui). Sion 126, 184 (fionou, mellhionou). Sir 155 (hir). Slaidim 170 (ladam). Slemon 148 (gurlimun). **Slóg** 156 (hloimol). **Slondim** 130 (glanstlinim). Sluccim 212 (roluncas). Smachd 72 (cimmaeticion). Smétim 120 (enmeituou). Snaidim 192 (nedim). Snáthat 195 (notuid). Snithe 200 (orubimnit). Snuad 104 (dinaut). **Su, so** 150 (haelhucar). **So, sin** 155 (hinn). **Socc** 218 (such). **Som** 207, 117 (racdam, em). Sonn 127 (fonnaul). Sorn 137 (guforn). Sraiglim 127 (frec). Sranad 109 (doguorennieu), Srathar 217 (strotur). Sreth 101 (difrit). Srian 128 (fruinn). **Sruith** 217 (strutiu). **Strácadh** 217 (strocat). **Stró** 217 (strouis). Struth 225 (trot).

Sude, side 155 (hinnoid). Sugim 106 (dissunce netice). Sulbair 151 (helabar). **Tá** 169 (itau). **Taghaim** 157 (hantertoetic). Tailchube 219 (talcipp). Taile 49 (attal). **Tairchetal** 94 (darcenneticion). Tar 222 (tarleberieti). **Tarr** 219 (tar). Teg 57 (boutig). Teist 220 (testou). **Tene** 219 (tan). **Teoir** 220 (teir). Tét 81 (comtantou). Tin 104 (din). Tionsanaim 221 (tinsot). **Tir** 222 (tir). **Tiug** 220 (teu). Tlaith 108 (dluithruim). **Tó** 146 (guoteguis). **Tóeb** 226 (tu). Tond 222 (tonnou). Trágud 146 (guotroit). **Tre** 224 (troi). Trelam 221 (tigutrel). **Tri** 224 (tri). **Trócaire** 225 (trucarauc). T**róg** 189 (mortru). Trom 224 (tromden). Tuccaim 108 (dodocetic). **Tul** 218 (tal). Uairle 50 (aurleou). **Uball** 29 (abalbrouannou). Uile 116 (elin).

Ule 156 (hol).

U'r 140 (guird).

Urcolim 122 (ercolim).

#### LATIN.

**Acuo** 121 (epill). Acer 47 (arocrion). **Ago** 35 (air). **Agmen** (35 (air). Alo 117 (eltroguen). Ancora 34 (aior). Antiquus 121 (entic). Argentum 46 (argant). Aratrum 44 (arater). Assis 48 (asse). Avus 227 (uir). Barcus 51 (barcot). Beneficium 53 (binfic). Bestia 57 (bostol). Bicellus 50 (bahell). Bos 57 (boutig). Calamus 63 (calamennou). Candela 64 (cannuill). Candor 62 (cadr). Cano 69 (centhiliat). Capistrum 69 (cepister). Caprio 70 (cepriou). Carex 83 (cors). Caroenum 70 (ceroenhou). Carpentum 70 (cerpit). Caseus 83 (cosmid). Casula 65 (casulheticc). Cathedra 66 (catteiraul). Cauannus 85 (couann). Cauilla 70 (ceple). Caupilus 66 (caubal). Cauuella 66 (cauell). Cicuta 76 (cocitou). Cingulum 222 (torcigel). Cippus 72 (ciphillion). Circinus 73 (circhinn). Cista 71 (cest). Clavi 74 (clou).

Clivus 74 (cled). Cluo 75 (clot). Collata 79 (collot). Commentarius 80 (commin). Consigno 34 (cosoin). Consilium 92 (cusil). Consonus 84 (coson). Contrarius 82 (controliant). Cornicula 83 (cornigl). Corrigium 83 (corruui). Craticula 86 (crat). Creatus 87 (creaticaul). Cribrum 89 (cruitr). Crotalia 74 (cleteirou). Culcita 78 (colcet). Culter 67, 91 (celcell, cultir). Cupa 138 (guicip). Curtus 87 (creman). Curvus 89 (cron). Custos 84 (costadalt). Deficio 101 (dificiuou). Deglobare 102 (diglo). Dexter 97 (dehlouetic). Disculus 106 (discl). Discus 106 (discou). Divus 114 (duiutit). Domare 46 (ardomaul). **Duo** 107 (diu). Duplum 100 (diblo). Durus 114 (dur). Dux 108 (dodocetic). **Endo** 162 (in). Fecialis 125 (feciaul). Fero 43 (aperth). Fibula 128 (fual). Flagellum 127 (frec). **Fores** 111 (dor).

Fragor 126 (flairmaur). Fui 37 (amgnaubot). Fumus 40 (anfumetic). Fundamentum 57 (boned). Funis 128 (funiou). Furnus 137 (guforn). Gelu 130 (glanet). Gemma 129 (gemmou). Gena 129 (gennec). Glomerum 156 (hloimol). Gurges 30 (abalbrouannou). **Hora** 41 (annaor). Hortus 17, 81, 62 (luird, buorth). Impetigo 163 (inpit). **Imus** 168 (isel). **Insectiones** 153 (hepp). Inter 169 (ithr). **Jacio** 160 (iecol). Jugum 165 (iou). Labrum 95 (darleber). Lac 170 (laidver). Lacruma 93 (dacrlon). Lacus 174 (lichou). Laena 173 (lenn). Lana 141 (gulan). Laxus 37 (amlais). Linio 175 (linom). Lino 161 (immisline). Linum 174 (liein). Liquidus 138 (guilp). Livor 94 (daliu). Lixivium 176 (lisiu). **Lubricus** 174 (libiriou). Lumen 103 (diguolouichetic). Major 180 (mair). Mamma 152 (henmam). Mare 188 (morbran). Martellus 189 (morthol). **Massa** 181 (mas). Mater 187 (modreped).

Meare 161 (immotetin). Medica 187 (moid). **Mel** 183 (mel). Mens 145 (guordimimntius). Mensa 189 (muiss). **Mensura** 185 (mesur). Mensurare 109 (doguomisuram). **Meto** 42 (antermetetic). Mina 186 (mined). **Minuo** 183 (mein). **Minutus** 190 (munutolau). **Misceo** 220 (termisceticion). **Modus** 187 (mod). Molina 187 (molin). Monile 186 (minci). **Natrix** 192 (natrolion). Nepos 80 (comnidder). Neptis 80 (comnidder). Nex 39 (ancou). Nomen 42 (anu). Nosco 37 (amgnaubot). Novus 193 (niguid). Numerus 193 (nimer). Oculus 120 (enep). Oinos 227 (unblot). Oleum 198 (oleu). **Ora** 200 (orion). Orare 44 (araut). Os 48 (ascorinol). Oscillare 178 (luscou). Ovum 90 (crunnui). Palea 132 (guapeli). **Palma** 171 (lau). **Pars** 147 (gupar). Pensum 206 (pus). Pipa 204 (pispaur). Pir ombrien 171 (larur). Pluma 205 (plumauc). Plus 188 (morliaus). Pondo 206 (punt). Postilena 205 (postoloin).

Praepes 49 (atanocion). Pugillaris 205 (poulloraur). Puteus 202 (peteu). Quinque 203 (pimp). Quis 201 (pamint). Quoquo 76 (coc). Quotus 201 (papedpinnac). Remus 107 (dluithruim). **Rutilus** 211 (rod). Sagitta 34 (aimseudeticad). Scopa 214 (scipaur). Scrupulum 215 (scribl). Secus 121 (ep). Senex 152 (hencassou). Serus 155 (hir). Sextarius 153 (hestaur). Siccus 215 (sich). Sigillum 216 (soeul). Similis 36 (amal). Sisto 124 (estid). Soccus 218 (such). Solidus 156 (hol). Spatium 84 (cospitiot). Stabulnm 216 (stebill). Sterno 217 (strouis). Stimulus 221 (tigom). **Stragula** 217 (straul). Stratura 217 (strotur). **Subitaneus** 216 (soudan). Sugo 106 (dissuncgnectic). **Taratrum** 219 (tarater). **Tata** 152 (hendat).

**Taxa** 222 (toos). **Tego** 57 (boutig). **Temperare** 220(temperam). Terminus 220 (termin). Testis 220 (testou). Tollo 108 (dluithruim). Tonare 81 (comtantou). **Tricae** 146 (guotric). Triens 223 (trean). Truncus 225 (truch). Ulna 116 (elin). Unguis 115 (eguin). Unitas 228 (untaut). **Valere** 133 (gueltoguat). Vello 138 (guiliat). Venaculum 139 (guinuclou). Venatus 115 (eidguin). Ver 137 (guiannuin). Verbenaca 226 (ueruencou). Vertere 139 (guirth). Verto 140 (guirtitou). Verus 139 (guir). Vesica 157 (huisicou). Vespa 143 (guohi). Victus 143 (guoguith). Vieo 91 (cueetic). Vinea 139 (guinionou). **Vinum** 139 (guin). Vir 147 (gur). **Volvo** 135, 90 (gueli, crunnolunou).

### GREC.

άλλήλων 172 (leill). άλλος 156 (hol). άμάω 42 (antermetic). άμδλύνω 56 (blinder). άμέλγω 170 (laidver). 'Αμφίμαρος 188 (morbran). ἀνά 38 (an). ἀνέψίος 80 (comnidder). ἀντί 121 (ent). ἀραρίσκω 79 (comairde). Bla 39 (ambithaul). βους 57 (boutig). βράγγος 32 (abalbrouannou). βράσσω 57 (bracaut). βωμός 52 (beb). γαλήνη 130 (glanet). γένυς 129 (gennec). γλαυχός 131 (gloiu). γυνή 61 (bun). δάμνημι 46 (ardomaul). δέρχομαι 50 (aurcimerdricheticion). δίος 114 (duiutit). δωριά 186 (mined). έγνων 37 (amgnaubot). είλύω 135 (gueli). έλαχύς 191 (nahulei). ἐλύω 90 (crunnolunou). έντερον 202 (permedinteredou). ενος 152 (hencassou). ἐνώπιον 120 (enep). ἔπορον 208 (rannou). έρυθρός 211 (rod). έσπετε 153 (hepp). ζωμός 165 (iot). θέμις 111 (domot). θύρα 111 (dor). ιάομαι 159 (iac). ίέναι 160 (iecol). ἴορχες 169 (iurgchell). ιστημι 124 (estid). κάνναδις 76 (coarcholion). χαρπάλιμος 65 (carr). χάρυον 63 (calat). κατά 122 (ercentbidite). κείρω 87 (creman). κέρχος 157 (iar). **κηλίς 64** (cared). χλίνω 74 (cled). αλυτός 75, 147 (clot, gurclut). κορχόρας 82 (corcid).

χόσμος 62 (cadr). χραδάω 87 (credam). χρίνω 89, 214 (cruitr, scarat). χυρτός 89 (cron). λαΐνα 173 (lenn). λάκκος 174 (lichou). λεύσσω 103 (diguolouichetic). λιγύς 156 (holeu). λτνον 174 (licin). λυγμός 212 (roluncas). μάμμα 152 (henmam). μανιάχης 186 (minci). μάντις 112 (doromantorion). μάργος 184 (mergidhaam). μέλι 183 (mel). μέμφομαι 184 (meplaom). μινύω 183 (mein). μυχτήρ 179 (maciat). μύσος 33 (admosoi). νέχυς 40 (ancou). νεός 193 (niguid). νήθω 195 (notuid). οίνός 227 (unblot). δλιδρός 174 (libiriou). δμοΐος 36 (amal). δνομα 42 (anu). δνυξ 115 (eguin). δράω 218 (taguelguiliat). ὄφρυς 56 (bleoc). παλάμη 171 (lau). πάρεστι 48 (arta). πέλλα 173 (lenn). πενθερός 56 (bodin). πέπτω 76 (coc). πέτομαι 49 (atanocion). πιμπλάναι 93 (dacrlon). πλατύς 173 (leteinepp). πλέχω 85 (couarcou). πότερος 201 (pamint). πυθμήν 57 (boned). πυρ 171 (larur). δέγχω 213 (runcniau).

ρέζω 136 (guerg).
σχότος 134 (guascotou).
σχώρ 215 (scruitiam).
στέγος 81 (comtoou).
στέγω 57 (boutig).
στίγμα 221 (tigom).
στόρνυμι 217 (strouis).
τείρω 222 (toreusit).
τέλος 49 (attal).
τόνος 81 (comtantou).

τριμαρχισία 181 (marchauc). τυφλός 94 (daliu). ὑπό 141 (guo). φέρω 43 (aperth). φόνος 114 (dubeneticion). φύω 36 (amgnaubot). χόρτος 62 (buorth). ὑλένη 116 (elin). ὑόν 90 (crunnui).

## GERMANIQUE.

Aicitha vieux-haut-all., 198 (oced). Ains goth, 227 (unblot). Aiths goth., 42 (anutonau). Alan goth., 117 (eltroguen). Aleina goth., 116 (elin). Alls goth., 156 (hol). Anbiodan vieux-sax., 122 (ercentbidite). Attan goth., 152 (hendat). **Augô** goth., 120 (enep). Avon goth., 227 (uir). Banja goth., 114 (dubeneticion). Bihal 50 (bahell). Binda goth., 56 (bodin). Bráwa v.-h.-all., 55 (bleoc). Cawl v.-sax., 66 (cauell). Chuo v.-h.-all., 57 (boutig). Cuople vieux-northumbrien, 66 (caubal). Custor v.-h.-all., 85 (costadalt). Dôms goth., 111 (domot). 113 **Drunga** anglo-sax., (drogn). **Du** goth., 108 (do). Elina v.-h.-all., 116 (elin).

Enders goth., 154 (hin). Fadam v.-h.-all., 124(etem). Faura goth., 43 (ar). Fedara v.-h.-all., 49 (atar). Flor v.-sax., 173 (laur). Folm anglo-sax., 171 (lau). Fuir v.-h.-all., 171 (larur). Gasintha goth., 109 (doguohintiliat). Gatamjan goth., 109 (doguohintiliat). Haithi goth., 85 (cot). Hanpr v.-norrois, 76 (coarcholion). Hasala v.-h.-all., 79, 175 (coll, limncollin). Hleiduma goth., 74 (cled). **Mût** 75 (clot). Hreigir v.-h.-all., 82 (corcid). Hridder v.-sax., 89 (cruitr). Hriddian v.-sax., 89 (crit). **Hring** v.-h.-all. (cron). Idreigon goth., 208 (rec). Innathró goth., 202 (permedinteredou). Lauths goth., 174 (litimaur). Magus goth., 180 (mail).

Mais goth., 187 (moi). Majan v.-h.-all., 42 (antermetetic). Mana v.-h.-all., 187 (mogou). Marei goth., 188 (morbran). Marka goth., 58 (broolion). Mavilo goth., 180 (mail). Medo v.-sax., 182 (med). Mes goth., 189 (muiss). Milith goth., 183 (mel). Minna v.-h.-all., 145 (guordiminntius). Miskia v.-h.-all., 220 (termisceticion). Muntar v.-h.-all., 112 (doromantorion). **Nagal** v.-h.-all., 115 (eguin). Namo goth., 42 (anu). Naus goth., 39 (ancou). Nêthla goth., 195 (notuid). Niujis goth., 193 (niguid). Quinó goth., 59 (bun). **Qvainon** goth., 91 (cuinhaunt). Rúna goth., 210 (ringuedaulion). Sa, sô goth., 149 (gurthdo). **Sagen** v.-h.-all., 153 (hepp). Salo v.-h.-all., 150 (haloc).

Sami v.-h.-all., 42 (hantermetetic). **Scalmo** 78 (col). Segel all.-mod., 155 (huil). Skadus goth., 134 (guasco-Skeirs goth., 214 (scarat). Sliupan goth., 174 (libiriou). Sluccan v.-h.-all., 212 (roluncas). Sridan v.-sax., 87 (credam). Strauja goth., 217 (strouis). **Tagr** goth., 93 (dacrlon). Thak v.-norr., 57 (boutig). Thun goth., 81 (comtantou). Torht v.-sax., 50 (aurcimerdricheticion). **Vaila** goth., 135 (guell). Vair goth., 147 (gur). Vairths goth., 139 (guirth). Vait goth., 111 (dorguid). **Valvjan** goth., 90 (crunnolunou). Vara goth., 128 (taguelguiliat). **Vefsa** v.-h.-all., 143 (guohi). **Vidan** goth., 91 (cueetic). Vulla goth., 141 (gulan). Vulluh v.-h.-all.,135(gueli).

#### LETTO-SLAVE.

Ains v.-pr., 227 (unblot). Akis 120 (enep). Avinas 227 (uir). Brùvi 55 (bleoc). Dêvas 114 (duiutil). Do 108 (do). Ganna v.-pr., 61 (bun). Govedo 57 (boutig). Ime 42 (anu).
Jaut 165 (iot).
Kalu 64 (cared).
Kloniti 74 (cled).
Konoplja 76 (coarcholion).
Kuto 201 (pamint).
Läka 174 (lichou).
Laukiu 103 (doguolouichetic)

Wahr all., 139 (guir).

Ligŭkŭ 191 (nahulei).
Lijati 161 (immisliue).
Medu 182 (med).
Ména 161 (immotetin).
Minij 183 (mein).
Monisto 186 (minci).
Morje 188 (morbran).
Nágas 115 (eguin).
Naujes 193 (niguid).
Navi 40 (ancou).
Pitati 169 (itlann).
Platús 173 (leteinepp).
Plēne 173 (lenn).
Puta 49 (atamocion).

Sakyti 153 (hepp).
Samŭ 36 (amal).
Skiriù 214 (scarat).
Slava 75 (clot).
Stegu 57 (boutig).
Streti 217 (strouis).
Tetiva 81 (comtantou).
Valiti 135 (gueli).
Valtis 135 (gueltiocion).
Veikti 143 (guoguith).
Velikŭ 186 (gueltoguat).
Vlŭna 141 (gulan).
Vranŭ 188 (morbran).
Znati 37 (amgnaubot).

### SAN CRIT.

Akshi 121 (enep). Apaskaras 214 (scarat). Asthi 49 (ascortnol). **Ati** 49 (at). Bándhus 56 (bodin). Bódhajami 122 (ercentbidite). Brūs 55 (bleoc). Budhnás 57 (boned). Çad 62 (cadr). **Crutás** 75 (clot). Damitas 46 (ardomaul). Darç 122 (erderh). Devás 114 (duiutit). Dāhma 111 (domot). G'alam 130 (glanet). G'anitar 61(bun). G'ñās 37 (amgnaubot). Kālas 64 (cared). Kan 69 (centhiliat). Kar 87 (creman). **Kar** 65 (carr). Kat 201 (pamint).

K'atasras 203 petguar). K'had 134 (guascotou). Khangas 68 (cemmein). **Laghús** 191 (nahulei . **Mádhu** 182 (med). Nāma 42 (anu). Náptar 80 (comnidder). **Purús** 188 (morliaus). Sa 149 (gurthdo). Samás 36 (amal). Sāmi 42 antometetic). Sthag 57 (boutig). Strnómi 217 (strouis). Su 150 (haelhucar). **Tántis** 81 (comtantou). Tarami 224 (troi). Tigmás 221 (tigom). **Tiram** 222 (tir), Tisras 220 (teir). Vājāmi 91 (cueetic). Varas 136 (gueltaguat). Vīras 147 (gur). Urna 141 (gulen).

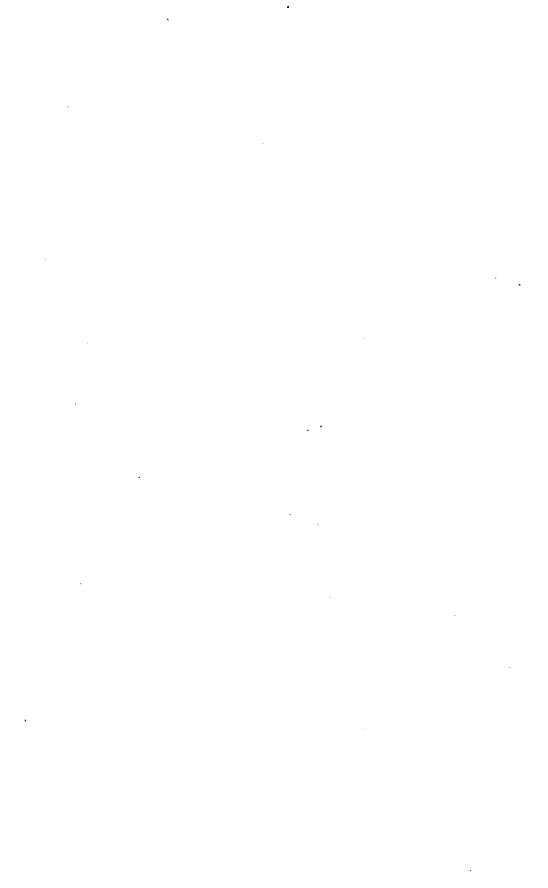

# TABLE DES MATIÈRES

| Préface                                                 | I-III   |
|---------------------------------------------------------|---------|
| Abréviations .:                                         | V-VI    |
| Sources                                                 | VII-IX  |
| Introduction. — Chapitre I. — Le vieux-breton; première | •       |
| période du vieux-breton                                 | 1 - 9   |
| Deuxième période du vieux-breton                        | 10-15   |
| Chapitre II. — Age des gloses                           | 16-21   |
| - III Provenance des gloses                             | 22-27   |
| Vocabulaire                                             | 28-228  |
| Appendice                                               | 229     |
| Index                                                   | 230     |
| Table                                                   | 245     |
| Addenda et corrigenda                                   | 247-249 |



## ADDENDA ET CORRIGENDA

- P. 6. Au lieu de Concenn 8. 110, lisez Concenn 810.
- P. 13. Au lieu de 109, lisez 109.; au lieu de 108, lisez 108.,
- P.- 14. Au lieu de le premier exemple que nous en connaissions, lisez le premier exemple que nous connaissions de l'affaiblissement du d.
- P. 19. Au lieu de deklouetic, lisez dehlouetic.
- P. 27. Après dès le commencement du IX° siècle, ajoutez s'il est prouvé que l'appendice au livre de Landaff soit du commencement du IX° siècle.
- P. 28. Lisez en tête Avertissement: Les consonnes irlandaises surmontées d'un point sont des spirantes.
- P. 33. (admet). Au lieu de meataim, lisez meathaim; au lieu de meatad, lisez meathadh.
  - (admosoi). Au lieu de μυχ, lisez μυσ.
- P. 37. (amgnaubot). Au lieu de scr. gñās, lisez scr. ġñā·ta-s « su, connu »; au lieu de ἐγνων, lisez ἔγνων « je sus ».
- P. 38. (amser). Ajoutez: le scr. amasa n'est connu que par les lexicographes hindous.
- · P. 42. (anu). Au lieu de ime, lisez ime.
  - P. 48. (arton). Au lieu de arton, artum « plebs », lisez arton, artum (plebs).
- P. 49. (at). Au lieu de Etl, lisez Ett.
  - (atanocion). Au lieu de fëdara « ailes », lisez fëdara « plume, duvet de plumes ».
- P. 53. (bibid). Au lieu de biodba, bidba, lisez biodhbha, bidhbha.
- P. 55. (bleoc). Au lieu de scr. bruva, mettez scr. bhrūs, génitif bhrūvas; au lieu de ὄφρυς, lisez ὀφρύς; au lieu de dá briad, lisez dá brūad.
- P. 56. (blinder). Au lieu de ἀμλύσς, lisez ἀ-μλύς.
  - (bodin). Au lieu de binda, lisez ga-binda « lien »; au lieu de πενθερός beau-frère, lisez beau-père; au lieu de scr. bándhus « lien », lisez scr. bándhus « lien de parenté ».
- P. 57. (boutig). Au lieu de govedo, lisez gov do « gros bétail à cornes,

- troupeau de bœuss ; effacez slav. stegin et ajoutez lith. stegu « je couvre ».
- P. 61. (bun). Supprimez lat. genus, scr. ganitar, qui ont le g palatal ario-européen et non la gutturale vélaire gw, comme le celtique, le germanique, le vieux prussien et le grec.
- P. 63. (calet). Au lieu de χάρνον, lisez χάρυον.
- P. 68. (cemmein). Accentuez σκάζω et lisez scr. khãnjas au lieu de khañgas.
- P. 74. (cled). Au lieu de hleiduma « à gauche », lisez « qui est à gauche »; supprimez slav. kloniti.
- P. 75. (clot). Au lieu de goth. hlût, lisez v.-h.-all. hlût.
- P. 76. (coc). Ajoutez aux formes citées le scr. pakāmi et le slav. pekā tranchent la question en faveur de pek.
- P. 80. (comnidder). Coupez τόν-ο-ς et non τό-νο-ς; supprimez goth. thun qui n'existe pas; au lieu de tectiva, lisez tötiva.
- P. 82. (corcid). Accentuez χορχόρας.
- P. 85. (cot). Supprimez la remarque : pour oi celtique = ai gothique..., etc.
- P. 89. (crit). Au lieu de kriddian !isez hriddian; au lieu de krivu, lisez krivu.
  - (cruitr). Au lieu de rîtêra, lisez rîtera; au lieu de vieux-sax.
     hridder, lisez anglo-sax.
- P. 91. (gueig). Au lieu de scr. vājāmi, lisez vajāmi.
  - (cuinhaunt). Au lieu de quainon, lisez quainon.
- P. 112. (guomone). Au lieu de muntar « vigie », lisez muntar « vigilant ».
- P. 114. (duiutit). Au lieu de lith. dévas, lisez dévas qui ne doit être comparé avec δτος et dêvás que pour la racine.
- P. 122. (erderh). Au lieu de anc. sax. torht « splendeur », lisez torht « clair, distinct ».
- P. 130. (glanet). Au lieu de galam, lisez galam.
- P. 134. (guascotou). Au lieu de khad, lisez k'had.
- P. 135. (gueli). Au lieu de v.-h.-all. vulluh, lisez wulluh.
  - (guell). Supprimez goth. mais vaila qui se rapporte à un passage isolé et difficile.
- P. 136. (guerg). Au lieu de ὄργη, lisez ὀργή.
- P. 142. (guodeimisauch). Au lieu de godde faint, lisez goddefaint...
- P. 143. (gulan). Au lieu de scr. ūrna, lisez ūrņā.
  - (guohi). Après comparer ajoutez le plus immédiatement.
- P. 144. (guollung). Au lieu de hembron, lisez hembronk.
- P. 145. (guordiminntius). Au lieu de men-(l)-is, lisez men-(li)-s.
- P. 148. (gurehic). Au lieu de grecg, groucg, lisez greg. groueg.
- P. 152. (hendat). Au lieu de lith. těta, lisez tela; au lieu de goth. ettan, lisez atta qui se rattache au grec ἄττα.
- P. 161. (immotetin). Au lieu de ni-ma-jas, lisez ni-maja-s.
- P. 165. (int). Au lieu de scr. jūs, lisez jūsha-m.
- P. 167. (is). Au lieu de iss gnir, lisez iss guir.

- P. 169. (itercludant). Au lieu de clodaim, lisez clodhaim.
- P. 171. (lau). Au lieu de anglo-sax. folma, lisez v.-h.-all. folma; ajoutez: anglo-sax. folm (féminin fort), folme (féminin faible)
- P. 173. (lenn). Au lieu de lith. plène, lisez plëne.
- P. 174. (libiriou). Au lieu de sleffār, lisez sleffar.
   (lichou). Au lieu de slav. laka, lisez lãka.
- P. 175. (limncollin). Au lieu de goth. hasala, lisez v.-h.-all.
- P. 176. (litimaur). Le goth. lauths n'existe qu'en composition: juggalauths « jeune homme ».
- P. 177. (litimaur). Au lieu de liteas, lisez litheas.
- P. 186. (minci). Au lieu de scr. maniaka, lisez manjākā; c'est. paraitil, le nom d'un coquillage.
- P. 191. (nahulei). Au lieu de slav. ligŭkŭ, lisez līgŭkŭ; accentuez v.-h all. lihti.
- P. 193. (niguid). Au lieu de veós, lisez véos.
- P. 198. (ocet). Ligne 2, au lieu de v.-h.-all. aigida, lisez egida; au lieu de aicitha, lisez ekitha (avec le k pour g des dialectes bavarois et allémanniques), ce qui suppose une forme pan.-germanique, agithó(n). La forme lithuanienne akèti prouvant que le g germanique est sorti de k et non de gh ario-européen, nous n'hésitons plus à rapprocher les formes germaniques de la forme bretonne.
- P. 201. (pamint), ligne 3. Au lieu de kás, lisez kas.
  - (papeth). Au lieu de dentale spirante anglo-saxone b, lisez dentale
     spirante anglo-saxonne d.
- P. 203. (petguaret). Au lieu de irsit, lisez issit.
- P. 214. (scarat). Au lieu de lith. skiriù, lisez skiriù.

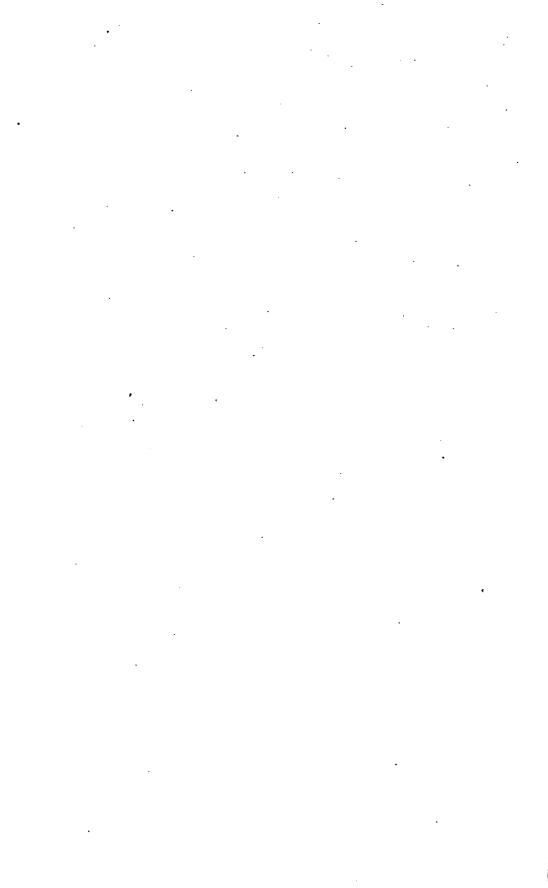

| 31º fascicule: Histoire de la ville de St-Omer et de ses institutions jusqu'au xive siècle,      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| par A. Giry.                                                                                     |
|                                                                                                  |
| 32º fascicule: Essai sur le règne de Trajan, par C. de la Berge. 12 fr.                          |
| 33º fascicule : Etudes sur l'industrie et la classe industrielle à Paris au xin' et au           |
| xıv' siècle, par G. Fagniez.                                                                     |
| 34e fascicule: Matériaux pour servir à l'histoire de la philosophie de l'Inde, par P. Re-        |
| gnand, 2º partie. 10 fr.                                                                         |
| 35º fascícule: Mélanges publiés par la section historique et philologique. Avec 10 plan-         |
| ches gravées. 15 fr.                                                                             |
| 36º fascicule : La religion védique d'après les hymnes du Rig-Veda, par A. Bergaigne.            |
| Tome ler,                                                                                        |
| 37º fascicule: Histoire critique des règnes de Childerich et de Chlodovech, par M. Jun-          |
| ghans, traduit par G. Monod, et augmenté d'une introduction et de notes nouvelles. 6 fr.         |
| 38º fascicule : Les Monuments égyptiens de la Bibliothèque nationale (cabinet des                |
| médailles et autiques), 126 partie, par E. Ledrain. 12 fr.                                       |
| 39º fascicule : L'Inscription de Bavian , texte, traduction et commentaire philologique          |
| avec trois appendices et un glossaire par H. Pognon, 120 partie. 6 fr                            |
| 40° fascicule : Patois de la commune de Vionnaz (Bas-Valais), par J. Gilliéron, accom-           |
| pagne d'une carte.                                                                               |
|                                                                                                  |
|                                                                                                  |
| 42º fascicule: L'Inscription de Bavian, texte, traduction et commentaire philologique            |
| avec trois appendices et un glossaire par H. Pognon, 2º partie. 6 fr.                            |
| 43° fascicule : De Saturnto latinorum versu scripsit L. Havet. 15 fr.                            |
| 44° fascicule: Etudes d'archéologie orientale, par Ch. Clermont-Ganneau, tome premier.           |
| fre livraison. 10 fr.                                                                            |
| 45º fascicule: Histoire des institutions municipales de Senlis, par J. Flammermont. 8 fr.        |
| 46° fascicule: Essai sur les origines du fonds grec de l'Escurial, par Ch. Graux. 15 fr.         |
| 47° fasc. : Les monuments égyptiens de la biblioth. nat., par E. Ledrain. 2° et 3° liv. 25 fr.   |
| 48º fasc. : Etude sur le texte de la vie latine de Ste Geneviève de Paris, par Ch. Kohler. 6 fr. |
| 49º fasc.: Deux versions hébraïques du Livre de Kalilâh et Dimnah, par J. Derenbourg. 20 fr.     |
| 50° fascicule : Recherches sur les relations politiques de la France avec l'Allemagne, de        |
| 1292 à 1378, par Alfred Leroux. 7 fr. 50.                                                        |
| 51º fascicule : Principaux monuments du Musée égyptien de Florence, par W. B. Berend.            |
| 1re partie. Stèles, bas-reliefs et fresques. Avec 10 pl. photogravées. 50 fr.                    |
| 52º fascicule: Les lapidaires français du moyen age des xue, xue et xive siècles, rénnis,        |
| classés et publiés, accompagnés de préface, de tables et d'un glossaire par L. Pannier,          |
| avec une notice préliminaire par G. Paris.                                                       |
| 53º et 54º fasc . La religion védique d'après les hymnes de Big-Veda ner A Repusiène             |

COLLECTION PHILOLOGIQUE. Recueil de travaux originaux ou traduits, relatifs à la philologie et à l'histoire littéraire. Format in-8°.

55º fascicule: Les Etablissements de Rouen, par A. Giry, tome 1er.

Vol. II et III.

ler fascicule: La théorie de Darwin; de l'importance du langage pour l'histoire naturelle de l'homme, par A. Schleicher.

2. fr. 2º fascicule: Dictionnaire des doublets on doubles formes de la langue française, par A. Brachet.

2 fr. 50.

A. Brachet.

fascicule: De l'ordre des mots dans les langues anciennes comparées aux langues modernes, par H. Weil. Nouvelle édition.

fascicule: Dictionnaire des doublets ou doubles formes de la langue française, par par la langue française.

Supplément.

A. Brachet. Supplément.

50 c.

50 fascicule: Les noms de famillo, par E. Ritter.

51 c.

52 fascicule: Etudes philologiques d'onomatologie normande, par H. Moisy.

53 fr.

54 fascicule: Essai sur la laugue basque, par F. Ribary, professeur à l'Université de Pesth. Traduit du Hongrois par J. Vinson.

55 fr.

58 fascicule: De conjugatione latini verbi « Dare », a James Darmesteter.

58 fr.

59 fascicule: 10 fection de la laugue basque, par F. Ribary, professeur à l'Université de Pesth. Traduit du Hongrois par J. Vinson.

59 fr.

50 fr.

50 c.

9° fascicule : De Floovante vetustiore gallico poemate scripsit A. Darmesteter. 5 fr 10° fascicule : Histoire des participes français, par Amédée Mercier. 5 fr. 11° fascicule : Etude sur Denys d'Halicarnasse et le traité de la disposition des mot-

par Emile Baudat.

3 fr.

12º fascicule: De neutrali genere quid factum sit in gallica lingua scripsit A Mercier. 2 fr.

13º fascicule: Du génitif latin et de la préposition de. Etude de syntaxe historique sur la décomposition du latin et la formation du français, par P. Clairin.

7 fr. 50

CRABANEAU (C.). Histoire et théorie de la conjugaison française. In-8e. Nouvelle édition corrigée et augmentée. 5 fr.

DARMESTETER (A.). De la Gréation actuelle de mots nouveaux dans le langue française et des lois qui la régissent. Gr. 4n-8°. 10 fr.

DIEZ (F.). Grammaire des langues romanes, traduite sur le 3° édit. atlemande refondue

et des lois qui la régissent. Gr. 4n-8°.

DIEZ (F.). Grammaire des langues rounnes, traduité sor la 3° édit. atlemande refondue et augmentée. T. 1º traduit par A. Brachet et G. Paris. T. II et III traduits par A. Morel-Fatio et G. Paris. Gr. in-8°.

A. Morel-Fatio et G. Paris. Gr. in-8°.

FLAMENCA (le rounn de), publié d'après le manuscrit unique de Carrassonne, avec introduction, sommaire, notes et glossaire par P. Meyer. Gr. in-8°.

42 fr. GODEFROY F. Dictionnaire de l'ancience langue française et de lous ses dialectes, de xi° an xve siècle, composé d'après le dépouillement de lous les plus importants documents, manuscrits ou imprincés qui se trouvent dans les grandes bibliothèques de la France et de l'Europe, et dans les principales archives départementales, municipales, hospitalières en privées. Publié sous les auspices du Ministère de l'Instruction publique, et honoré par l'Institut du grand prix Gohert.

Parait par livraisons de 10 feuilles gr. in-3° à trois colonnes au prix de 5 fr. la liv. L'ouvrage complet se composera de 100 livraisons, les 25 premières sont en veute. MEMOIRES de la Société de linguistique de Paris. Tome los complet en 4 fascicules. T. 2° complet en 5 fascicules; T. 3° complet en 5 fascicules; T. 4° complet en 5 fascicules.

MEYER (P.). Documents manuscrits de l'ancienne littérature de la France, conservés dans les hibliothèques de la Grande-Bretagne. Première Paris. Loudess (Musée britannique, Bucham, Edimbourg, Glasgow, Oxford (Bodéienne), I vol. in-8°. 6 fr.

MYSTERE (le) de la Passion d'Arnoul Greban, publié d'après les mess de Paris, avec une introduction et un glossaire par G. Paris et G. Raymand, I fort vol. gr. in-8° at 2 col.

PARIS (G.). Finde sur le rôle de l'accent latin dans la langue française. In 8°.

4 fr.

A 2 col.

PARIS (G.). Etude sur le rôle de l'accent latin dans la langue française, In-8°. 4 fr.

Dissertation critique sur le poème latin du Ligurinus attribué à Guntii r. In-8°. 2 fr.

Le petit l'oucet et la Grande-Ourse, 1 vol. in-16. 2 fr. 50

Les contes orientaux dans la littérature française du moyen àgy. In-8°. 1 fr.

Grammaire historique de la langue française. Cours professé à la Sorbonna eu 1808. Leçon d'ouverture.

RECUEIL d'auciens teates bas-latins, provençaux et français, accompagnés de deux glossaires et publiés par P. Meyer, 1° partie : bas-latin, provençal. Gr. in-8°. 6 fr.

2º partie : vieux français, Gr. in-8°.

G. F.

ROLLAND (E., Devinettes ou Enigmes populaires de la France, suivies de la réimpression d'un Recueil de 77 indovincili publié à Trévise en 1628. Pet, in-8°. 4 fr.

TEUFFEL W. S.). Histoire de la littérature romaine, traduite sur la 3° édit. allemande par J. Bonuard et P. Pierson, avec une préface de M. Thi H. Martin, doyen de la Faculté des lettres de Rennes. Tomes I à III.

30 fr.

REVUE CELTIQUE publice avec le concours des principaux savants français et étrangers, par M. Gaidoz, Chaque volume se compose do i fivaisons d'environ 130 pages chacune. — Prix d'abonnement : Paris, 20 fr.; départements et pays d'Europe faisant partie de l'Union pos ale, 22 fr.; édition sur papier de Hollande : Paris, 40 fr.; départements et pays faisant partie de l'Union postale, 44 fr. Le sixième volume est en cours de publication.

ROMANIA, requeil trimestriel consacré à l'étude des langues et des littératures romanes, poblié par MM. Paul Meyer et Gaston Paris. Chaque numéro se compose de 460 pages qui forment à la fiu de l'année un vol. gr. 10-80 de 610 pages. — Prir d'abonnement : Paris, 20 fr.; départements et pays d'Europe faisant partie de l'Union postale, 22 fr.; édition sur papier de Hollande : Paris, 40 fr.; Départoments et pays d'Europe faisant partie de l'Union postale, 44 fr.

La douzième année est en cours de publication. Aucone livraison de ces deux recueils n'est vendue séparément.



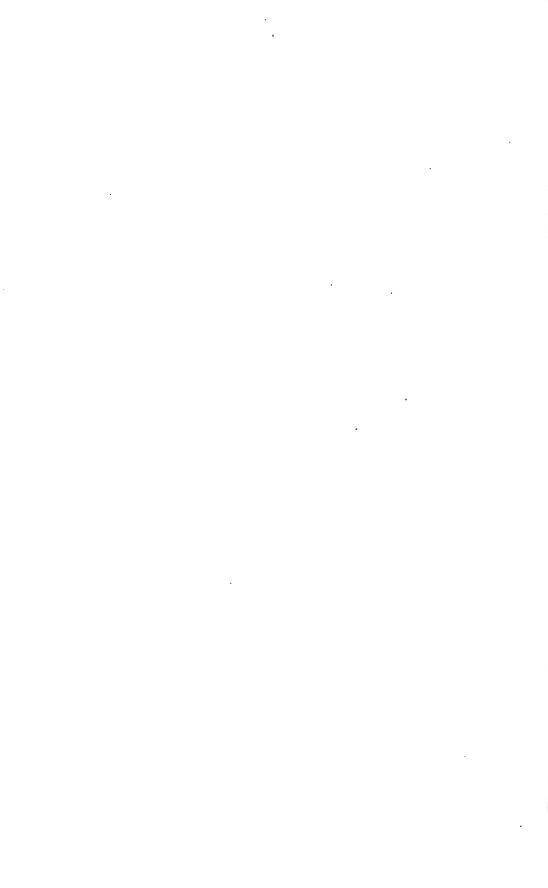



